Lecture sur Place



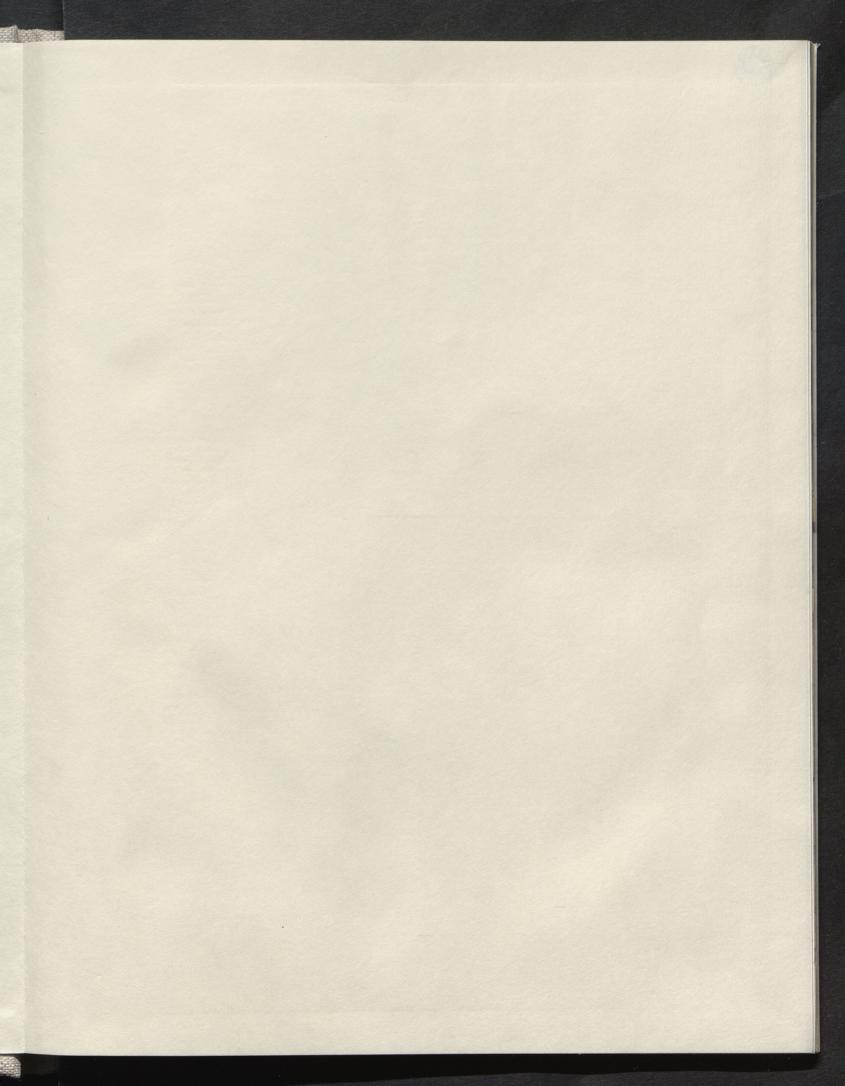



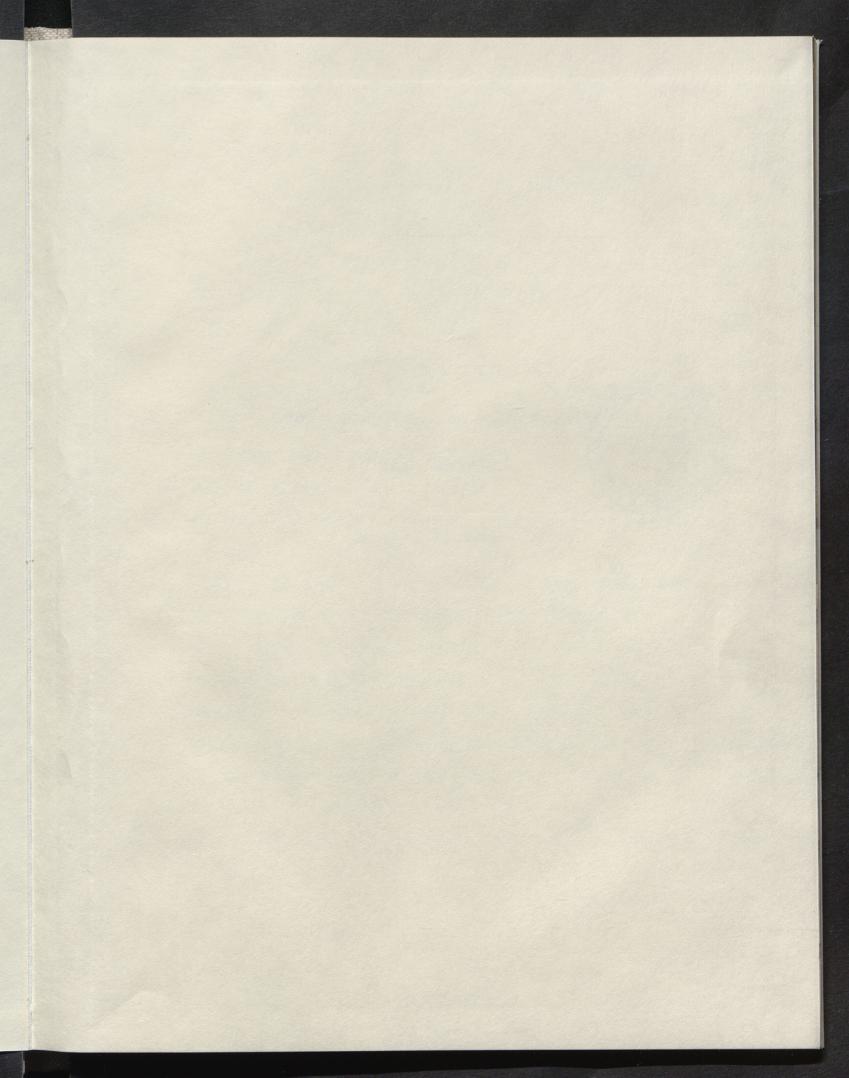

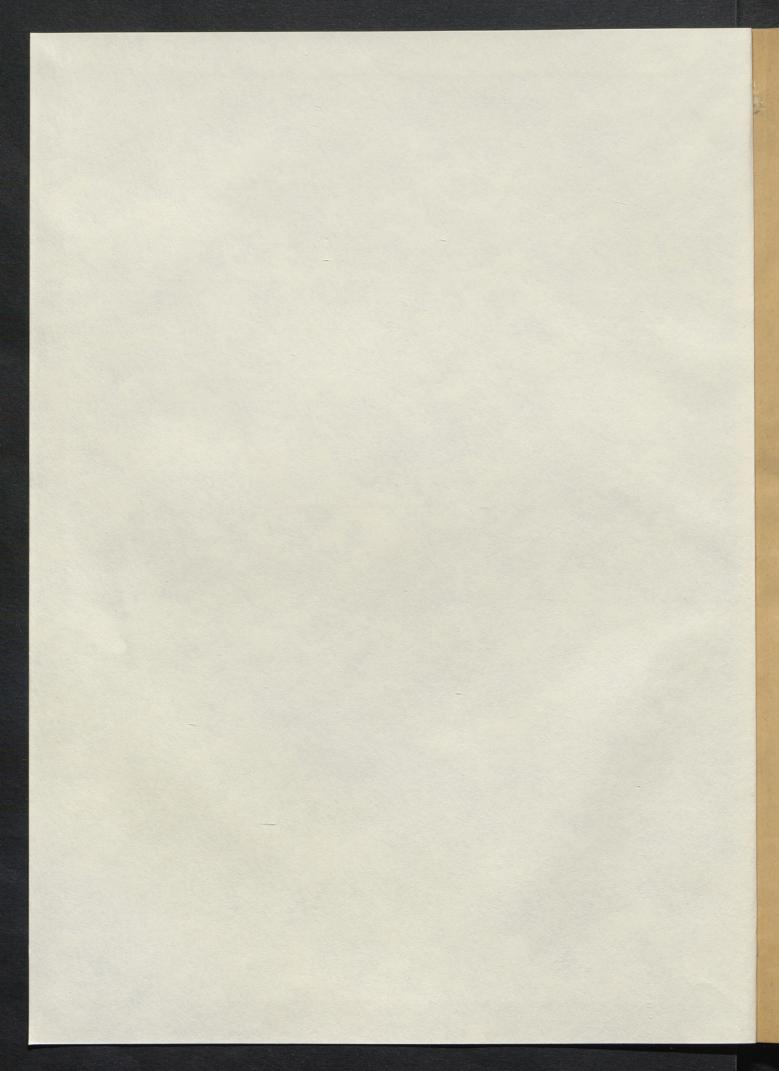

M. René Pinon

1253538

L'ALBANIE

SON HISTOIRE. SA GEOGRAPHIE

SON AVENIR.



Mory

Paid + erte.

INTRODUCTION.

-:-:-:-:-:-

En cette époque plus agitée où le réveil du slavisme provoque en Europe des bouleversements si profonds, où, vaincu par les armes comme par la diplomatie, l'ottoman marque un mouzement de recul vers les rives d'Asie d'où il s'était élancé il y,a quelques six cents ans pour conquérir les terres des infidèles, en ces instants agités où chez les peuples en armes frémissent plus fort que jamais les nobles sentiments d'indépendance et de fierté, à l'heure même où les jeunes conquérants balkanniques s'apprètent à dépecer le corps du turc haï, et a recevoir la juste récompense de longues années de patients efforts, n'est-il pas intéressant et naturel de tourner les yeux vers ces contrées nouvelles et inconnues pour beaucoup, au nom rude comme leur aspect, auxcontours mal définis, aux populations enchevètrées et mystérieuses.

Pour nous autres extrèmes occidentaux tout ce qui se passe là-bas des bords du Danube aux rives de la mer Egée et aux plaines du Drin, pour beaucoup tout du moins, n'est-ce pas quelque chose de lointain et de vague ? INTRODUCTION.

-1-1-1-1-1-1-

En cette époque pire agitée où le réveil du alavisse provoque en Europe des bouleversements si profonda, où, vaineu
par les armes comme par la diplomatie, l'ottoman murque un moutvement de recul vers les rives d'hate d'où il s'était élancé
il y, a quelques six cents ans pour conquérir les terres tes
infideles, en ces instants agitée où chez les peuples en armes
fremissent plus fort que jamais les nobles sentiments s'indépendance et de fierté, à l'neure même où les jeunes conquerants
balkanniques s'apprètent à depecer le corps du ture nai; es
a recevoir la juste récompense de langues années de patients
efforts, n'est-il pas intéressant et naturel de tourner les
yeux vers ces contrées nouvelles et inconnues pour teaucoun
au nom rude comme leur aspect, aux contours mai dérists, aux
populations enchevètrées et mystérieuses.

Pour nous autres extremes occidentaux tout ce qui se passe là-bas des bords du Danube aux rives de la mer Hens et aux plaines du Drin, pour beaucoup tout du moins, n'est-ce pas queique chose de lointain et de vague ? Et parmi tous ces peuples, nouveaux venus semble-t-il dans la vieille Europe et cependant bien vieux, que la domination et l'oppression turque n'ont pu ni anéantir, ni asservir, en est-il un qui ne soit plus inconnu, plus mal conpris, que le peuple albanais ? Toute cette étendue de monts abrupts qui s'étend du Monténégro à la Thessalie, n'est-elle pas un peu comme un terre nouvelle et étrange, et qui malgré bes voyages, les influences extérieures, la conquête, garde jalousement son indépendance hautaine et son éternel mystère?

or le destin tout puissant a décidé que ce jour était venu pour ce coin de l'Europe de sortir de l'ombre. Liée au sort des états balkanniques, la destinée de l'Albanie est un point essentiel. "Longtemps silencieuse et ignorée l'Albanie entre aujourd'hui dans la politique européenne - quelle place y tiendra-t-elle" (1)

Avant de poursuivre cette exquisse historique, disons de suite qu'il ne saurait être question dans les lignes qui sont suivies, de traiter en quelques mots de l'Albanie a un point de vue général, d'en décrire les aspects si divers, les coutumes pittoresques et sauvages, d'étudier la langue et les races. La matière serait trop vaste et la tâche bien malaisée après tous les remarquables travaux qui ont déjà été publiés sur ce sujet.

Pour faire, non point quelque chose d'inédit, ce serait
(1) René Pinon. page 296. L'Europe et la jeune Turquie.

Et parmi tous ces peuples, nouveaux venus semble-t-il dans la vieille Surope et dependant bien vieux, que la domination et l'oppression turque n'ont pu ni anéantir, ni asservir, en est-il un qui ne soit plus inconnu, plus mal conquis, que le peuple albanais? Toute cette étendue de monts abrupts qui s'étend du Monténégro à la Thessalie, n'est-elle pas un veu comme un terre nouvelle et étrange, et qui malgré des voyages, les influences extérieures, la conquête garde jalousement son indépendence hautaine et son éternel mystère?

Or le destin tout puissant a décidé que ce jour était vonu
pour ce coin de l' Europe de sortir de l'ombre, Liée au sort
des états balkanniques, la destinée de l'Albande est un point
essentiel. "Longtemps silencieuse et isnorée l'Albande
nie entre aujourd'hui dans la politique européenne - quelle
place y tiendra-t-elle" (1)

Avant de poursuivre cette exquisse historique, disons de suite qu'il ne seurait être question dans les lignes qui sont suivies, de traiter en queloues mots de l'Alberia a un point de vue général, d'en décrire les aspects si divers, les coutumes pittoresques et sauvages, d'étudier la langus et les racces. En matière serait trop vaste et la tâche bien malaisée après tous les remarquables travaux qui ont déjà été publiés sur ce sujet.

Pour faire, non point quelque chose d'inédit, ce serait

(1) René Pinon, page 296. L'Europe et la jeune Turquie.

la pensée bien prétentieuse, mais simplement un travail documentaire et utile, force est de nous limiter et de n'approfondir que certaines questions.

Nous étudierons donc dans les pages qui vont suivre l'hisztoire des albanais depuis l'antiquité jusqu'à nos jours les inombrabhes vi-c-issitudes qu'ils durent subir jusqu'à cette époque qui semble devoir être pour eux l'ère de la délivrance, nous dirons quelques mots des frontières qui ont été et qui seront, assignées à ces régions, et pour terminer nous essayerons de prévoir le sort qui attend ces descendants des Pélasges. Ces montagnards primitifs vont se trouver en face de la civilisation. Que vont-ils devenir ? C'est ici la question de demain.

-:-:-:-:-:-:-:-:-

pays at an functions in pariture States

istoire de l'Albanie

ines seleculuse et m'offi

la pensée bien prétentieuse mais simplement un travail documentaire et utile, force est de nous limiter et de n'approfondir que certaines questions.

Nous étudierons donc dans les pages qui vont suivre l'his toire des albanais depuis l'antiquité jusqu'à nos jours les inomirables vi-élesitudes qu'ils durent subir jusqu'à cette époque qui semble devoir être pour eux l'ère de la divrance, aous dirons quelques mots des frontières qui ont été et qui seront assignées à ces régions, et pour terminer nous esrayerons de prévoir le sort qui attend ces descendants des leiasges. Cer montagnards primitifs vont se trouver en face de la civilisation. Que vont-ils devenir ? C'est ici la quertion de demain.

## CHAPITRE I

Aucune nation ne prète mieux que l'illyrie ou

pour mieux direque la Haute Albanie, à matière à discussions lorsqu'il s'ágit de rechercher l'origine de
son nom et de ses habitants. In majorité des auteurs
fait descendre les Albanais des Bélasges; c'est là chose probable mais non point sûre; les renseignements
que nous possèdons sur les Pélasges eux-mêmes étant
pour le moins très imprécis. De fait il existe un certain air de parenté entre l'Albanais et son voisin le
Grec, et l'histoire raconte qu'Alexandrele Grand aurait
parlé macédonien, à certains moments, sa langue maternelle. Or le macédonien, ne serait-il pas l'ancêtre
tant cherché de cet idiome Albanais si étrange, malgré
les infiltrations de mots grecs, slaves et italiens ?

Les Libunes s'établirent donc, venant d'Asie, en Illyrie, et refoulèrent les grecs vers le Sud. Eux-mêmes en furent chassés dans les environs de l'an 600 avant J.-C. par les Gaulois qui se fixèrent dans le pays et en fondèrent la capitale Skodra.

L'histoire de l'Albanie vers ces époques lointaines est confuse et n'offre que médiocre intérêt. Les rois, si tant est qu'on puisse nommer roi des chefs de Aucune nation ne se prete mieuz que l'illyrie ou pour mieux direque la haute Albanie, à matière à dissurations lorsqu'il s'agit de rechercher l'origine de son nom et de ses habitants. Un majorité des auteurs fait descendre les Albanais des Bélasges; c'est là chose probable mais non point sûre; les renceignements que nous possèdons sur les Pélasges eux-mêmes étant pour le moins très imprécis. De fait il existe un certain air de parenté entre l'Albanais et son voisin le Grec, et l'histoire raconte qu'Alexandrele Grand aurnit parlé macedonien, à certains moments, sa langue maternelle. Or le macedonien, ne serait-il pas l'ancêtre tant cherché de cet idiome Albanais si étrange, maigre les infiltrations de mots grecs, slaves et italians ?

Les Libunes s'établirent donc, venant d'Asie, en illyrie, et refoulèrent les grecs vers le Sud. Bux-mêmes en furent chassés dans les environs de l'an 600 avant J.-C. par bes Gaulois qui se fixèrent dans le pays et en fondèrent la caritale Skodra.

L'histoire de l'Albanic vers ces époques lointaines est confuse et n'offre que médicere intérêt. Les rois, si tant est qu'on puiese nommer roi des chefe de tribus, se succèdent et s'entretuent sans qu'aucun grand nom frappe l'esprit. Ce que l'on sait, c'est que de haute antiquités les habitants de ces contrées qui s'appelaient eux-mêmes Skypetars, se divisérent en Guèghnes é pour la haute Albanie) et en Tosques ( pour la basse Albanie).

Quand la République romaine se fut décidé a chatier les Tllyriens, dont les pirates infestaient l'Adriatique le Sénat se refusa de traiter avec la reine régente et se fit céder de l'Illyrie.

Dans la suite Gentius essaya de récomquérir les terres perdues et avec l'aide des macédoniens tenta de ravir aux Césars le sol Ancestral. Mais, toi sans courage, il se rendit avec sa capitale après un court siège, et envoyé à Rome chargé de chaînes, il figura au premier des vaincus, lors du triomphe du prêteur.

Les romains suivant leurs traditions déclarèrent l'Illyrie libre, franche d'impôts et l'organisèrent administrativement. (1). Le pays se révolté encore plusieurs fois jusqu'au jour ou Auguste le réduisit en

<sup>(1) -</sup>Pour toute cette parite les renseignements ont été puisés dans Hécquard - Histoire de la haute Albanie

tribus, se succèdent et s'entretuent sans qu'aucun grand nom frappe l'esprit. Ce que l'on sait, c'est que de hautes antiquités les habitants de ces contrées qui s'appelaient eux-mêmes SKytetars, se divisérent en Guèsimes ( pour la haute Albanie) et en Torques ( pour la basse Albanie).

quand la hépublique romaine se fut décide a chatier les filyriens, dont les pirates infestaient l'adriatique le bénat se refusa de truiter avec la rei-Touta ne régente tents et se fit céder [de l'Illyrie.

Dans la suite Gentius essaya de récomquérir les terres perdumes et avec l'aide des macédoniens tenta de ravir aux Césars le sol Ancestral. Mais, toi sans courage, il se rendit avec sa capitale après un court siège, et enveye a Rome charge de chaînes, il figure au premier des vaincus lors du triomphe desprêteur.

Les romains suivant leurs traditions déclarèrent 1'Illyrie libre, franche d'impôte et l'organisèrent administrativement. (1). Le pays se révolte encere plusieurs fois jusqu'au jour ou Auguste le réduisit en

<sup>(1) -</sup>Pour toute cette parite les renseignements ont été puisés dans Héoquard - Histoire de la haute Albanie

province romaine et lui assigna des limites, limites qui étaient à l'Orient l'Arsa, à l'Occident le Drin, la Save au Nord, ce qui comprenait les pays actuels d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, et de Serbie. Pour la première fois des frontières précises étaient données à l'Illyrie, et le fait vaut la peine d'être remarqué en ces moments où la question de la délimitation de l'Albanie est à l'ordre du jour.

Vers l'an 600 après J .- C. se produisit une in-

vasion des AvaRSet des Slaves qui avaient traversé
le Danube, mais 40 ans plus tard l'empereur Héradius y
concéda aux Serbes qui lui avaient demandé des terres,

l'Albanie supérieure, se réservant ainsi les villes

du littoral.

Passons rapidement sur l'histoire des années qui suivirent qui, quoique connue, ne mérite pas qu'on s'y attarde.

Citons le roi Bodinus, qui s'empare 1100 de Durdszo, Stephan Radoslaw, un conquérant, Milutin son fils, qui passa pour très pieux, Duschan qui étendit ses conquêtes du Danube à l'Adriatique et qui les premiers des rapports avec Venise.

Il se convertit au catholicisme et mourut peu avant de partir en guerre contre les Turcs.

Avec la mort de Balsa III, nous approchons de la

\* Higaclius -

province romaine et lui assigna des limites, limites qui étaient à l'Orient l'Arsa, à l'Occident le Drin, la Save au Mord, ce qui comprenait les pays actuels d'Albanier, de Bosnie - Herzegovine, et de Serbie. Pour la première fois des frontières précises étaient données à l'Illyrie, et le foit vaut la peine d'être remarqué en ces moments où la question de la délimitation de l'Albanie est à l'ordre du jour.

Vere 1'an 600 après J.- C. se produisit une invasion des Avanset des Slaves qui avaient traversé le Danube, mais 40 ans plus tard l'empereur Héradius concéde aux Serbes qui lui avaient demandé des terres.

1'Albanie supérieure, se réservant ainsi les villes du littoral.

Passons rapidement sur l'histoire des années qu's suivirent qui, quoique connue ne mérite pas qu'on s'y attarde.

Citons le roi Bodinus, qui s'emparo 1100 de Durusso, Stephan Radoslaw, un conquérant, Milutin son fils, qui passa pour très pieux, Duschan qui étendit ses conquêtes du Danube à l'Adriatique et qui les premiers ent des rapports avec Venise.

Il se convertit au catholicisme et mourut peu avant de partir en guerre contre les Tures.

Avec la mort de Balea III, nous approchons de la

K Homachins -

lutte des albanais contre les Turcs, lutte qui durait encore il y a quelques mois et dont 7 siècles de tue-riesn'avait pu affaiblir la violence.

Georges, fils de Jean Castriot, nommé Scanderberg par le Sultan, devait arrêter les conquêtes de Mourad et retarder par une série de victoires l'asservissement de son pays.

C'est une mâle figure que celle de ce.héros, "soldat de Jesus-Christ, prince des Albanais et des Epirotes," qui synthétise en lui l'esprit de liberté et de résistance à l'oppression de l'Albanais, autre highlant der de la montagne noire. Ces exploits sont chantés par les rapsodes populaires et sur des airs tristes et monotones la grande lutte contre le Turc revient; comme une douloureuse et surnaturelle romance.

Scanderberg était le plus jeune des quatre fils de . Castriot ; ses frères furent empoisonnés par Mourad mais son adresse dans les exercices du corps, sa passion pour la guere le firent aimer du Sultan qui l'épargne dans l'espérance de se servir de lui pour ses projets de conquête. Cependant malgré les:faveurs, Scanderberg n'avait jamais abandonné l'espoir de délivrer son pays et de recouvrer l'héritage paternel. Il saisit l'occasion d'une défaite turque pour s'emparer de Skodra, et

luite des albanais contre les Tures, lutte qui durait encore il y a quelquer mois et dont 7 siècles de tueriesn'avait pu affaiblir la violence.

Georges, fils de Jean Castriot, nommé Scanderberg par le Sultan, devait arrêter les conquêtes de mourad et retarder par une série de victoires l'asservissement de son pays.

C'est une mâle figure que celle de ce.héros, "soldat de Jesus-Christ, prince des Albanais et des Ppirotes," qui synthétise en lui l'esprit de liberté et de résistance à l'oppression de l'Albanais, autre highlans der de la montagne noire. Ces exploits sont chantés par les rapsodes populaires et sir des airs tristes et montones la grande lutte contre le Turc revient; conne une douloureuse et surnaturelle romance.

Scanderberg était le plus jeune des quatre fils de j. Castriot; ses frères furent empoisonnés par Mourad mais son adresse dens les exercices du corps, sa passion pour la carre le firent aimer du Sulltan qui l'épargne dans l'espérance de se servir de lui pour ses projets de conquête. Cependant maigre les: faveurs, Scanderberg n'avait jamais abandonne l'espoir de délivrer son pays et de recouvrer l'héritage patérnel. Il saisit l'occasion d'une défaite turque pour s'emparer de Skodra, et

le nomma.

un Congrès réunit dans cette ville à l'unanimité

La
"Prince de l'Albanie". - En lutte, dès le début, fut
néfaste aux Turcs: Battus honteusement, leur chef Alipacha fut exécuté. Firouz pacha à la tête de 9.000
cavaliers n'eut pas un meilleur sort et le bruit des
succès retentissants de Scanderberg s'étendit en Europe.

Puis ce fut au tour des Vénitiens, qui s'étaient emparés de Dagno par ruse, d'essuyer de sanglants revers, et en quelques mois ils étaient réduits au silence.

Le sultan Mourad résolut alors de combattre lui même le rebelle. Avec une armée immense il envahit l'Albanie, mais malgré ses efforts ne put s'emparer de Croïa et mourut à Andrinople sans avoir obtenu une victoire décisive. Or tandis que le monde chrétien célébrait l'héroïque résistance de Croïa. Mahomet II, monté sur le trône, s'apprètait à reprendre la lutte. Malgré les forces supérieures il fut encore battu par Scanderberg dont la hardiesse n'avait d'égaleque la science guerrière.

Depuis 17 ans la lutte durait. Après tant d'autres Sinam pacha, Hussein hey, Karadja hey, connurent la défaite. Schremæd pacha et 14.000 chevaux furent taillés en pièces près d'Ochrida puis, tour à tour Balahune

un Congrès reunis dans cette ville à l'unanimité
"Prince de l'Albana ". - En lutte, dès le début, fut
néfaste aux fures: Battus honteusement leur chef Alipacha fut exécuté. Firouz pacha à la tête de 9.000
cavaliers n'eut pas un meilleur sort et le bruit des
succès retentissants de Scanderberg s'étendit en Europe.

Puis ce fut au tour des Vénitiens, qui s'etaient emparés de Dagno par ruse d'essuyer de sanglants revers et en quelques mois ils étaient réduits au silence.

Le sultan Mourad résolut alors de combattre lui même le rebelle. Avec une armée immense il envahit l'Albanie, mais malgré ses efforts ne put s'emparer de croix et nourut à Andrinople sans avoir obtenu une victoire décisive. Or tandis que le monde chrétien célebrait l'heroïque résistance de Croïa. Mahomet II, montré sur le trône, s'apprètait à reprendre la lutte. Maigré les lorses supérieures il fut encore battu par science que resistes n'avait d'éguleque la science guerrière.

Depuis 17 ans la lutte durait, Anrès tant d'autres Sinam pacha, Hussein hey, Karadja ney, connurent la défaite. Schremæd pacha et 14.000 chevaux furent tail-lès en pièces près d'Ochrida puis, tour à tour Eslahune

et Mahomet II furent battus. Partout où le Turc surgissait Scanderberg se précipitait et le vroissant cédait devant la croix.

lutte continue jusqu'à la mort du héros qui, agé de 63 ans, s'éteignit à Alessio, ayant défendu le sol natal jusqu'au dernier souffle. Lie là pour le pays une glorieuse, mais infructueuse épopée, car les victoires des Albanas étaient, hélas de celles qui l'épuisent. Après la mort de celui que l'on nomme encore le Lion Albanas domaines, comprenant Croïa et son territoire furent cédés à la sérénissime république qui en 1479 les livra avec Scutari aux vainqueurs de Constantinople.

A partir de la prise de possession des villes de littoral, l'histoire de la haute Albanie se rattache en grande partie à celle du Monténégro. Vers 1623 Soliman pacha, gouverneur de Scutari pénètre au Monténégro à Retenir et incendie Cettigne. Un nom acctanie est celui de Méhémet pacha qui fut durant longtemps gouverneur de cette province et dont le principal fait d'armedest la prise de Dulsigno repaire de pirates qui avait toujours refusé de reconnaître l'autorité du gouverneur de Scutari.

Le gouvernement de Mahmoud pacha, son fils n'est

et Mahomet II furent battus. Partout où le Turc surglesait Scanderberg se précipitait et le croissant cédait devant la croix.

age de 65 ans, s'éteignit à Alessio, ayant défendu le sol natal jusqu'au dernier souffle. C'est la pour le pys une glorieuse, mais infructueuse enopée, car les victoires des Albandes étaient, nélas de oelles qui e'epuisent. Après la mort de celui que l'on nomme encore le Lion Albandes domaines, comprenant Groïa et son territoire, furent cédés à la sérénissime république qui en 1479 les livra avec Scutari aux vainqueurs de Constantinople.

A partir de la prise de possession des villes de littoral, l'histoire de la haute Albania se rattache en grande partie à celle du Monténegro. Vers 1623 Soliman pacha, gouverneur de Scutari pérotre au l'ontonéero et incendie Cettigne. Un nom aceters a est celui de mehémet pacha qui fut durant longtemps gouverneur de cette province et dont le principal fait d'armesest la prise de Duleieno repaire de pirates qui avait toujours refusé de reconnaître l'autorité du gouverneur de Scutari.

Le gouvernement de Mahmowd pacha, son fils n'est

qu'une longue suite de combats avec ses voisins. En 1770 ils se rend en Morée avec 200.000 hommes pour combattre une insurrection grecque. Il entreprit en 1785 une expédition heureuse contre les Monténégrins, mais ne tarda pas à perdre la confiance du sultan. Cette lutte avec les habitants, slaves de l'autre coté du lac de Scutari devait lui être funeste: Cerné par les Monténégrins au cours d'une de ses expéditions, il fut décapité avec tous les siens.

Son frère, Ibrahim pacha, lui succéda, il fût bientot remplacé par Mustapha pacha, Ce prince, dmi du fameux serbe Miloca, se révolta contre le sultan, mais les prétentions de Méhémet Ali sur la Syrie, la guerre de Russie, la prised'Alger par les français, L'empè chèrent tout d'abord de punir le trai

Dans la suite, quand l'émule de Scanderberg se trou:

va face a face avec Méhémet Reschid pacha, il ne put

lui résister, mal secondé d'ailleurs par une partie

des Albanais dont il s'était aliéné le concours par des

vexations et des massacres, et il dût se replier sur

Scutari. Le siège dura peu, car voyant ses forces fail
lir il demanda aideà l'Autriche. Celle-ci intervint

près du Sultan et obtint de lui un firman accordant

la vie sauve à Mustapha pacha, au moment même où il

qu'une longue suite de combate ave ses voisine. En 1770 ils se rend en lorée avec 200.000 hommes pour combattre une insurpaction grecque. Il entreprit en 1785 une expéditien neureuse contre les Monténégrins, mais ne tarda pas à perdre la confiance du sultan. Cette lutte avec les habitants, slaves de l'autre coté du lac de Scutari devait lui être funeste: Cerné par les Monténégrins au cours d'une de ses expéditions, il tut décapité avec tous les siens.

Son frere, Ibiahim pacha, lui succeda, il iût bientot remplacé par Mustamha pacha, Ce prince, ami du fameux serbe Liloce, se révolts contre le sultun, mais les prétentions de Méhèmet Ali sur la Syrie, la guerre de Russie, la priced'Alger par les français, Lemre chèrent tout d'abord de punir de traisse.

Dane la suite, quand l'émule de Scanderberg se trou va face a face avec Méhémet Reschid pacha, il ne put lui résister, mal secondé d'ailleurs par une partie des Albanais dont il s'était aliéné le concours par des vexations et des massacres, et il dût se replier sur Scutari. Le siège dura peu, car voyart ses forces fail-lir il demanda aide l'Autriche. Celle-ci intervint près du Sultan et obtint de lui un firman accordant la vie sauve à Mustapha pacha, au mement même où il

allait capituler.

Avec lui finit la dynastie des pachas indigènes.

Mais la tranquilité ne devait pas régner de sitôt dans
ce pays si bouleversé.

Les habitants de Scutari se soulevèrent plusieurs fois contre les gouverneurs qui ne leur plaisaient pas et après de nombreuses péripéties la Perse donna raison aux Albanais. Ils en profiltèrent pour recommencer en 1836, 42 et 54 avec le même succès.

Et ainsi nous nous rapprochons rapidement de l'époque contemporaine. Dès la préhistoire les vallées
du Drin et les plaines de la Boïana sont arrosées de
sang, et sauf une courte période, ces rudes montagnards
ont dû connaître les liens de la servitude; liens plus
fictifs que réels, certes, car l'Albanais n'a jamais
cessé de se considérer comme un aristocrate et un homme
libre. Il est a-t-on dit comme un roi des montagnes n'en
tendant obéir qu'à ses coutumes et ne relever que de
son fusil : "son rôle historique est en rapport étroit
avec sa nature et sa nature avec celle de son pays."

Dans cette seconde moitié du 19ème siècle nous allons voir l'Albaniés évoluer et son sentiment national s'affermir.

POLICE CONTROLLED BULL PARKET, BULLET.

x René Pinon . page 296; 6 p. cit.

allait capituler.

Avec lui finit la dynastie des pachas indigèncs. ce pays si bouleverse.

Les habitants de Scutari so soulevèrent plusieurs et après de nombreues péripéties la Perie donna raison aux Albanais. Ils en profikerent peur recommencer en 1836, 42 et 54 avec le même succès.

Et ainsi nous nous rapprochons rapidement de l'époque contemporalne. Des la préhistoire les vallées du brin et les plaines de la Polana sont arrosées de sang, et sauf une courte période, ces rudes menta-naros ont dû connaître les liens de la servitude; liens plus fictifs que reels, certee, card'albanain n'a jamain cessé de se considérer comme un avistocrate et un homno libre. Il est a-t-on dit comme un roi des mentugnes n'en tendant obeir qu'à ser coutumes et ne relever que de son fueil : "son rôle historique est en rapport étroit Dang cette recorde moitié du 19eme riècle nous allone voir l'Albantes évoluer et son sentiment natio-

nal s'affermir.

x René Pinon , page 296; 6 p. eit.

## CHAPITRE II

Le grand mouvement qui marque après la guerre de Crimée, le réveil des sentiments nationaux dans tout les pays de la pénin sule Balkannique s'entendit jusqu'à l'Albanie, malgré tout l'isolement, taut diplomatique qu'éthnographique de ce pays.

Mais cette manifestation d'aspirationsantonomistes, cette idée du principe de nationalité, ne devait
se montrer que très faiblement tout d'abord chez un
peuple presque sauvage; et aussi peu fait pour la vie
politique. Des premières manifestations de ce nouvel
état de chose furent surtout individuelles: Botzaris,
Canaris, et tant d'autres, luttèrent pour l'indépendance
de pays qui n'étaient pas le leur.

Aussi dans leur lutte contre le maître de Constantinople, les Albandes n'avaient pas encore donné une preuve de leur union, en se resserrant pour défendre leursdroitset leur liberté envers et contre tous.

Ce devait être à l'occasion du traité de Berlin que cette poussée nationale devait se manifester, bruyant et et inattendue et que l'Albanie, mie toute entière contre l'Europe, imposant à force de tenacité et d'obs = tination sa volonté auxgrandes puissances, allait pren-

## CHAPITRE II

Le grand mouvement qui marque après la guerre de Crimée, le réveil des sentiments nationaux dans tous les pays de la pénin que Balkannique s'estendit jusqu'à l'Albanie, maigré tout l'isolement, tout diplomatique qu'éthnographique de ce pays.

Vais cette manifestation d'aspirationsantenomistes cette idée du principe de nationalite, ne devait
se montrer que très faiblement tout d'abord chéz un
peuple presque sauvage; et aussi peu fait pour la vie
politique. Ses premières manifestations de ce nouvel
état de chose furent surtout individuelles: Botzaris
Canaris et tant d'autres lutterent pour l'indépendence
de pays qui n'étaient pas le leur.

Auesi dans leur lutte contre le maître de Censtantinople, les Albandes n'avaient pas encore donné une
preuve de leur union, en se resserrant tras pour défendre leursdroitset leur liberté envers et contre tous.
Ce devait être à l'occasion du traité de Ferlin

que cette poussée nationale devilt se manifester, bruyon :
te et insttendue et que l'Albanie, die toute entière contre l'Europe, imposant à force de tenacité et d'obstination sa volonté auxgrandes puireances, allait pren-

dre sa place dans la politique continentale et manifes ter sa vitalité sans cesse grandissante.

Les grands Etats signataires du traité de Berlih allaient s'apercevoir que même chez les peuples primit tifs de l'ancienne Illyrie on ne pouvait aller à l'encontre des sentiments nationaux, et qu'à un état de choses nouveau, il fallait une politique nouvelle.

Pour mieux comprendre ce qui va suivre remontons de quelques mois en arrière.

En Janvier 1878 le général Skobeleff entrait dans Andrinople, dernier boulevard de la capitale de l'empire ottoman, et la Turquie, après les hérolques défenses de Plewna, de Kars, de Philippopoli devait s'avouer vaincue et traiter avec le tzar Alexandre II.

Le traité de San Stefano, auquel la Perte avait dû consentir enlevait à l'empire Ottoman presque toute la Turquie d'Europe, mais ni l'Angleterre ni l'Autriche, les deux nations les plus intéressées à tenir les russes éloignés du Bosphore ne pouvaient ratifier pareil acte. - Elles s'interposèrent entre le vainqueur et le vainqueur et le vainqueur et le vainqueur réponse brutale du général Gortchakoff, l'Angleterre répondit par un commencement de mobilisation, et le conflit eut peut-être abouti à la guerre si la Russie sans alliances, épuisée par

dre sa place dans la politique continentale et manifes ter sa vitalité sans cesso grandissante.

Les grands Etats signataires du traité de berlin allaient s'apercevoir que même chez les peuples primittif de l'ancienne Illyrie on ne pouvait aller à l'encontre des sentiments nationaux et qu'à un état de choses nouveau, il fallait une politique nouvelle.

Pour mieux comprendre ce qui va saivre remontons de quelques mois en arrière.

En Janvier 1878 le général Skobeleff entrait dans Andrinople, dernier boulevard de la capitale de l'empire etteman, et la Turquie, après les hérolques défenses de Plewna, de Kars, de Philippopoli devait s'avouer vainque et tr iter avec le trar Alexandre II.

Leitraité de San Stefano, auguel la Perée avait du consentir enlevait à l'empire Ottoman presque toute la Turquie d'Europe, mais ni l'angleter e ni l'autriche, les deux natione les plus intéressées à tenir les russes éloignés du Dosphore ne nouvaient r ifier pareil acté. - Elles s'interposèrent entre le vainqueur et le vainou. A la réponse brutale du général Gortchahoff, l'Angleterre répondit par un commencement de mobilisation, et le conflit eut peut-être abouti

ses victoires, n'avait consenti à entrer dans la voie des concessions.

"S'stant entendue au préalable avec l'Angleterre (mémorandum du 30 Mai) elle se résigna à reconnaître l'arbitrage de l'Europe, et d'un commun accord les 6 grandes puissances intéressées se réunirent à Berlin pour résoudre, définitivement pensait-on, la question d'Orient.

Ce congrès de 1878, qui dirigé par Monsieur de Bismarck, devait avoir une répercussion si profonde sur les évènements qui suivirent, qui s'occupa de tant de choses, et souvent bien mal, cette joute diplomatique devait aboutir à un traité resté célèbre.

Nous n'avons pas à refaire ici l'histoire du traité de Berlin, mais l'on peut dire en deux mots qu'intéressant plus directement pes puissances à la conservation de la Turquie il en augmentait la faiblesse, et que, accroissant la force des états balkaniques il favorisait contre elle les désirs d'indépendance et de liberté.

Il met en tutelle l'empire turque, impussant à s'administrer, admet la légitimité de l'intervention des puissances en faveur des chrétiens opprimés, et tente de satisfaire dans la mesure du possible les

ses victoires, n'avait consenti à entrer dans la vois des concessions.

"S'gant entendue au préalable avec l'Angleterre (memorandum du 30 Mai) elle se résigna à reconnaître l'arbitrage de l'Europe, et d'un dommun accord les 6 grandes puissances intéressées se réunirent à Berlin pour résoudre, définitivement pensait-on, la question d'Grient.

Ce congrès de 1878, qui dirigé par Monsiaur de Bismarck, devait avoir une réparenssion si profonde sur les évènements qui suivirent, qui s'occupa de tant de choses, et souvent bien mal, cette joute diplomatique devait aboutir à un traité resté celèbre.

Nous n'avons pas à refaire ici l'histoire du traité de berlin, mais l'on peut dire en deux mots qu'intéressant plus directement Des puissances à la conservation de la Turquie il en augmentait la faiblesse, et
que, accroissant la force des états balkaniques il
favorissit contre elle les désirs d'indépendance et de
liberté.

Il met en tutelle l'empire turous, impuissant à s'administrer, admet la légitimité de l'intervention des puissances en faveur des chrétiens opprimés, et tente de satisfaire dans la mesure du possible les

appétits des grands états par des échanges et des transactions habilement combinés.

Chacun dans ce grand concert européen, dont le Chancelier de Fer, était, a-t-on dit, le chef d'orchestre avait un but. Celui de la Russié était de garder le plus possible des avantages consentis a San Stéfano par la Turquie à elle comme à ses petits alliés.

Leur concours n'avait pas été sans importance, après avoir été à da peine, il était juste qu'ils eussent leur part des bénéfices de la victoire.

L'Europe ne devait pas les oublier.

Avant tous les autres états slaves des Balkans les Monténégrins avaient reconquis leur indépendance si tant est qu'ils eussent jamais reconnue la domination turque. Retranchés dans les défilés de leurs montagnes les Monténégrins bravèrent pendant des siècles les armées Ottomanes. "Nous sommes petits par le nombre mais grands par la volonté: disait le prince Danilo, et ils devait le prouver en 1876 en immobilisant à eux seuls près de 50.000 réguliers turcs.

Au traité de San Stéfano la Russie pour les récom-R penses de leur aide obtint de la Turquie, la reconnaissance de leur indépendance, la cession de certaines places fortes, le port d'Antivari et une partie du lac appétits des grands éflate par des échanges et des tran-

Chancelier de Fer, était, a-t-on dit, le chef d'orchestre avait un but. Celui de la Russie tait de garder le plus possible des avantages consentis a San Stéfano par la Turquie à elle comme à ses petits alliés.

Leur concoure n'avait pas été sane importance, après avoir été à la peine, il était juste qu'lls eussent leur part des bénéfices de la victoire.

L'Burope ne devait pas les oublier.

Avant tous les autres états elaves des failuns les Monténégrins avaient reconquis leur indépendance si tant est ou'ils eussent jamais reconau la domination turque. Retranchée dans les défilés de leure montagnes les Monténégrins bravèrent pendant des siècles les armées Ottomanes. "Lous sommes petits par le nombre mais grande par la volonté: disait le prince Danilo, et ils devait le prouver en 1876 en immobilisant à eux seuls pres de 50.000 réguliers tures.

Au traité de San Stéfano la Rússie pour les récom-Penser de leur aide obtint de la Turquie, la reconnaissance de leur indépendance, la cession de certaines places fortes, le port d'antivari et une partie du lac de Scutari. Mais les puissances réunies à Berlin n'avaient pas les mêmes raisons que la Russie de favoriser le développement du Monténégro et elles restreignirent considérablement les avantages qui lui avaient fété faits. (I).

Elles en reconnurent hien l'indépendance, mais au lieu de tenir compte dans leurs décisions de l'éthnographie et de la géographie du pays qu'elles délimitaient elles agirent uniquement de façon à contenter l'Autriche: au lieu d'étendre les frontières de la principauté du côté de la Bosnie Hérzégovine, peuplée d'habitants de même race, et convoitée par l'Autriche, elles attribuèrent au contraire à cette dernière le district maritime de Spissa qui domine Antivari.

On limitait donc le Monténégro au nord et à l'ouest dans son expansion naturelle. On respectait parcontre les décisions du traité de San-Stefano qui du côté de de l'Est reculait ses frontières vers les rives de la Boïana, et ce devait être là le point de départ du conflit au quel nous faisions allusion tout à l'heure et dans le quel l'Albanie allait jouer un tout premier rôle.

<sup>(</sup>I) pour toute cette question voir: M. Choublier.

"La question d'Orient depuis le traité de Berlin- pages

ISI et Suiv.

de Boutari. Mais les puissances réunies à Berlin n'avaient pas les mômes raisons que la Aussie de l'avoriser le développement du Monténégre et elles restreignirent considérablement les avantages qui lui avaient été faite. (1).

Eller en reconnurent bien l'indécendance, mais au lieu de tenir compte dans leure décisions de l'éthnographie et de la géographie du paye qu'elles délimitationt elles agirent uniquement de l'açon à contenier l'Autriche: au lieu d'étendre les frontières de la principauté du côté de la Bosnie Herzégovine, pemplée d'habitants de même race, et convoitée par l'Autriche, elles attribuerent au contraire à cette derniers le dietrict maritime de Spissa qui domine Antivari.

On limitait done le Montégérre au nord et a l'ouest dans son expansion naturelle. On respectait per contre les décisions du traité de San-Stetone qui du côte de de l'Mat reculait ses frontières vers les rives de la Borana, et ce devait être là le paint de départ du conflit au quel nous faisions allusion tout à l'heure et dans le quel l'Albanie allast jouer un tout premier rôle.

<sup>(</sup>I) pour toute cette question voir: M. Choublier.
"La question d'Orient depule le traité de Rerdin- pages

Enfin, d'après l'art. 25 de traité le sultan conservait l'administration directe de la partie de l'Albanie restant à l'empire ottoman, de même d'ailleurs que pour les autres provinces turques d'Europe.

Le principe de décentralisation administrative était recommandé par les plénipotentiaires des grandes puissances, qui prescrivaient à la Porte d'introduire dans ces provinces des réglements adaptés aux besoins locaux et élaborés par des commissions indigènes.

RIBUOTHÉQUE

Le Monténégro n'attendit pas, pour presser le Sultan de lui remettre les territoires que lui accordait le traité de Berlin. Sur les instances du prince Danilo la Porte donna une première satisfaction en cédant Pous et Podgoritza, mais elle refusa de livrer Guminié et Plava, prétextant que la géographie de ces régions était imparfaitement connue.

En réalité le gouvernement ottoman ne cherchait ainsi qu'à gagner le temps nécessaire pour fomenter chez les Albanais, sujets certe peu disciplinés mais encore moins désireux de tomber sous la domination d'un maître plus sévère, une révolte telle que la cession des territoires fut rendue impossible. Le Sultan qui avait poussé les Albanais à protester énergiquement contre toute annexion au traité de Berlin, con-

Enfin, d'après l'art. Es du traité le suitan conservait l'administration directe de la partie de l'Albanie restant à l'empire ottoman, de même d'aile leurs que pour les autres provinces turques d'Europe.

Le principe de décentralisation administrative était recommandé par les plénipotentiaires des grandes puissances, qui prescrivaient à la Porte d'introduire dans ces provinces des réglements adaptés aux besoins locaux et élaborés par des commissions indigènes.

Le Monténégro n'attendit pas pour presser le Sultan de lui reméttre les territoires que lui accordait le traité de Berlin. Sur les instances du prince Danilo la Porte donna une première satisfaction en cédant Pous et Podgoritza, mais elle refuea de livrer Guainié et Plava, prétex ant que la géographie de ces régions était imparfaitement connue.

En réalité le gouvernement ottoman ne cherchait ainsi qu'à gagner le temps nécessaire pour lomenter chez les Albanais, sujets certe peu disciplines mais encore moins désireux de tomber sous la domination d'un maître plus sévère, une révolte telle que la cession des territoires fut rendue impossible. Le Sultan qui avait poussé les Albanais à protester énergiquement contre toute annexion au traité de Berlin, con-

tinua à attiser leur mécontentement et encouragen la formation d'une ligue albanaise, en lui procurant armes et vivres. Sette lique de aux fonctinnaires ottomans, perçut les impôts, bref agit comme auxait pu le faire le gouvernement d'un pays indépendant; à une commission européenne venue pour délimiter la nouvelle frontière, la ligue fit savoir qu'elle ne tiendrait aucun compte de leurs décisions.

Les puissances qui redoutaient par dessus tout une rupture agirent auprès du Divan et conseillèrent à la Porte de remettre au Monténégro les districts réclamés. Le gouvernement ottoman répondit qu'il n'était pas le maître de la situation et que c'était à la Ligue," à la formation de laquelle il n'avait pas participé", que l'Europe devait s'adresser.

Devant l'initiation croissante du Monténégro et la mauvaise foi évidente de la Porte, on chercha une transaction, et sur la proposition de l'Italie, on s'entendit pour céder au Monténégro d'autres districts, exclusivement peuplès d'Albanais chrétiens. Mais en même temps les fonctionnaires ottomans organisaient la résistance dans cette nouvelle partie du pays, et laissaient les Albanais occuper les points stratégiques les plus importants qu'ils auraient du au contraire

tinua à attiser leur mécontentement et encourager la formation d'une ligue albanaise, en lui procurant arme et vivres. Detre tra aux fonctinnaires ottomans, perçut les impôts, bref agit comme auxait pu le faire le gouvernement d'un pays indépendant; à une commission euronéenne vescar pour délimiter la nouvelle frontière la ligue fit savoir qu'elle ne tiendrait aucun compte de leurs décisions.

Les puissances qui redoutaient par deseus tout une rupture agirent auprès du Divan et conseilièrent à la Porte de remettre au Monténégro les districts réclamés. Le gouvernement ottoman répondit qu'il n'estait pas le maître de la situation et que c'était à la ligue," à la formation de laquelle il n'avait pas participé", que l'Europe devait s'adresser.

Devant l'initiation croissante du Monténegro et la mauvaise foi évidente de la Porte, on chercha une transaction, et sur la proposition de l'Italie, on s'entendit pour céder au Monténégro d'autres districts, exclusivement peuples d'Albanais chrétiens. Mais en même temps les fonctionnaires ottomans organisaient la résistance dans cette nouvelle partie du pays, et laissaient les Albanais occuper les points stratégiques les plus importants qu'ils auraient du au contraire

céder au prince Danilo. Ce dernier fit alors connaîttre aux puissances, ces nouveaux griefs, certe bien légitimes, et celles-ci, résolurent, devant ce mauvais vouloir de la Porte, de prendre en main, en même temps que la cause de la Grèce, la cause du Monténégro (23 mai).

les Albanais avaient pris goûtà la liberté et qu'en les poursuivant directement on ébranlait par-la même l'empire ottoman. Se laisser plus longtemps berner par la Turquie? L'Europe ne le pouvait pas. Recourir à l'intervention armée? Solution dangereuse et violente qui pouvait amener entre les grands états des divergences de vue regrettables.- Lia Russie se montrait prête à recourir une fois de plus aux armes, soutenue par l'Angleterre, personnifiée à ce moment par M. Glasdstone, qui allait, lui, jusqu'à demander pour les Albanais une demi-autonomie. Mais ces projets, qui déguisaient mal l'envie de procéder à un nouveau partage de la Turquie, déplaisaient aux autres cabinets qui ne voulaient pas entendre parler de mesures coercitives.

On chercha alors une autre solution et, malgré une pétition de la ligue albanaise protestant contre tout démembrement de leur pays, ou toute échange, les assucéder au prince Danilo. Os dernier fit alors connaître aux puissances, ces nouveaux griefs, certe bien légitimes, et celles-ci, résolurent, devant ce mauvais vouloir de la Porte, de prendre en main, en même temps que la cause de la Grèce, la cause du Monténégro (23 mai).

Sa situation était d'autant plus difficile que les Albanais avaient pris göûtà la liberté et qu'en le poursuivant directement on ébranlait par laimême l'empire ottoman. Se laisser plus longtemps berner par la Turquie? L'Europe ne le pouvait pas. Recourir à l'intervention armée? Solution dangereuse et violente qui nouvait amener entre les grands états des divergences de vue regrettables. La Russie se montrait prête à recourir une fois de plus aux armes, soutenue par l'Amgleterre, personnifiée à ce moment par M. Glasdatene, qui aliait, lui, jusqu'à demander pour les Albanais une demi-autonomie. Mais ces projets, qui déguisaient mal demi-autonomie. Mais ces projets, qui déguisaient mal déplaisaient aux autres cabinets qui ne voulaient par déplaisaient aux autres cabinets qui ne voulaient par entendre parler de mesures coercitives.

On chercha alors une autre solution et, malgré une pétition de la ligue albanaise protestant contre tout démembrement de leur pays, ou toute échange les assu-

jettissant à une domination étrangère", l'Europe décid a que le district maritime de Dulcigno, serait remis au Monténégro par la Turquie, en échange des territoires qu'elle n'avait pas voulu livrer.

Aussitôt cette décision connue, les chefs Albanais suivirent pour la troisième fois la tactique qui leur avait déjà si bien réussi: ils s'emparèrent de Dulcigno et des hauteurs avoisinantes; ce que voyant les puissances adressèrent une note collective à la Porte. Celle-ci fit une réponse évasive et quelque peu insolente. La mesure était comble et après une dernière semaine de négociations, l'Europe fit savoir au gouvernement ottoman (3 sept. 1880) que s'il s'obstinait dans ses refus, une flotte internationale serait compréé dans les eaux de Dulcigno.

Cette décision avait été prise non sans peine:

l'Autriche tergeverssait, et suivant ses traditions

avait une politique à double face. La France demandait

d'étendre le bénéfice de l'intervention européenne à

la Grèce, ce qui lui fut refusé. On ne vouluit pas aller

au devant d'un échec. Après avoir limité le but de cet
te démonstration, les puissances en limitèrent la port

tée. Le gouvernement français déclara n'envoyer ses

navires, qu'à la condition que pas un coup de canon ne

jettiesant à une domination étrangère", l'Europe décidun que le district maritime de Dulcigno, serait remis av Monténégro par la Turquie, en échange des territois res qu'elle n'avait pas voulu livrer.

Aussitôt cette decision connue, les chefs Albanals suivirent pour la troisième fois la tactique qui
leur avait déjà si bien réussi: ils s'emparèrent de
Dulcigno et des hauteurs avoisinantes; ce que voyant
les puissances adressèrent une note collective à la
Porte. Celle-ci fit une réponse évasive et quelque peu
insolente. La mesure était comble et après une dernière
semaine de négociations, l'Europe fit savoir au gouvernement otteman (3 sept. 1880) que s'il s'obstinait
dans ses refus, une flotte internationale sevait enver

Cette décision avait été prise non sans peine:

1'Autriche tergeverssait, et suivant ses traditions
avait une politique à double face. La France demandait
d'étendre le bénéfice de l'intervention européenne à
la Grèce, ce qui jui fut refusé. On ne voulait pas aller
au devant d'un échec. Après avoir limité le but de cette démonstration, les puissances en limitèrent la port
tée. Le gouvernement français déclara n'envoyer ses
navires, qu'à la condition que pas un coup de canon pe

serait tiré. L'Autriche et l'Allemagne se refusaient à tout acte de guerre. L'Angleterre seule prête à agir, ne pouvait se risquer à une action isolée, mais les puissances croyaient avec naïveté que la Turquie ignorait leurs dispositions pacifiques, tandis qu'au contraire à Constantinople on poussait la Porte à poursuivre sa résistance. Depuis deux mois la flotte internationale croisait devant Dulcigno, sans changer les dispositions des Albanais et du Sultan. Quand celui ci lassé le premier, prit une décision, tout au moins énergique et fit savoir au commandant de l'escadre, qu'il considérerait le passage de la frontière par les troupes monténégrines comme une déclaration de guerre. Il ajoutait même dans une note postérieure que la prés sence des navires étrangers dans les eaux albanaises l'offensait dans sa dignité. Devant une pareille arrogance il fallait agir. L'Angleterre s'empressa donc de demander à ses alliés une action énergique; elle recueillit l'adhésion de la Russie et de l'Italie mais ni la France ni l'Autriche ne consentirent à entrer dans cette voie. La situation semblait sans issue .quand brusquement on apprit que le sultan, ignorant l'échec du cabinet St-James, épouvanté par la menace d'une attaque de l'Angleterre qu'il craignait bien plus

serait tiré. L'Autriche et l'Allemagne se refusaient à tout acte de guerre. L'Angleterre seule prête à agir, ne pouvait se risquer à une action isolée, mais les puissances croyaient avec naïveté que la Turquie ignoralt leurs dispositions pacifiques, tandis qu'au contraire à Constantinople on poussait la Porte à poursuivre sa résistance. Depuis deux mois la flotte internationale croisait devant Dulcigno, sans changer les dispositions des Albaneis et du Sultan. Quand celui el lasse le premier, prit une décision, tout au moins énergique et fit savoir au commandant de l'escadre, qu'il considererait le passage de la frontiere par les troupes montenegrines comme une declaration de guerra. Il ajoutait meme dans une note posterieure que la presence des navires étrangers dans les eaux albanaises l'offensait dans sa dignité. Devant une pareille arrogance il fallait agir. L'Angleterre s'empressa donc de demander à ses alliés une action énergique; elle recueillit l'édhésion de la Russie et de l'Italie mais ni la France ni l'Autriche ne consentirent à entrer dans cette voie. La situation semblait sans issue .quand brusquement on apprit que le sultan, ignorant l'échee du cabinet St-James, épouvanté par la menace d'une attaque de l'Angleterre qu'il craignait bien plus qu'une intervention collective, cédait aux insistances de l'Europe et s'engageait à vaincre la résistance des albanais et à remettre Dul no aux Monténégrins. Il devait par la suite regretter vivement sa détermination, lorsqu'il apprit qu'au moment même où il croyait ne céder qu'à la force l'accord des puissances était rompu. Ne pouvant néan = moins revenir en arrière, il s'exécuta.

Quelques régiments turcs suffirent pour faire aban donner aux Albannais, toute idée de résistance, et seuls les dulaignottes tentèrent de protester.

Après une courte lutte, les commissaires Ottomans remettaient le 24 Novembre 1880 Bulaigno; et son territoire aux Monténégrins. Ce résultat a longtemps attendu, si péniblement obtenu, n'était pas un succès pour l'Europe. Ces longues négociations avaiant montré la faiblesse du préten du concert européen, fait d'intérets contradictoires où l'inaction seule pouvait maintenir l'accord.

Au contraire au cours de cette prise les Albannais avaient pris conscience de leur unité et de leur solidarité, en face du péril extérieur. Sa ligue qu'ils avaient formée était vraiment nationale et les tribus y entraient sans distinction de religion 5.

Depuis l'époque de Scanderberg, grand chef lui aussi d'une ligue albannaise, pareil évènement ne s'était

qu'une intervention dollective cédait aux insistances de l'Europe et s'engageait à vaincre la résistance des albanais et à remettre Dul de aux monténégrins. Il devait par la suite regretter vivement sa détermination, lorsqu'il apprit qu'au moment même où il croyait ne céder qu'à la force l'accord des puissances était rompu. Ne pouvant néme moins revenir en arrière, il s'exécuta.

Quelques régiments turcs suffirent pour faire aban donner aux Albannais, toute idée de résistance, et seuls les dulcenottes tentèrent de protester.

Après une courte lutte, les commissaires Ottomans remettaient le 24 Novembre 1880 Dulmirno; et son territoire aux Monténégrins. De résultat a longtempe attendu, si péniblement obtemu, n'était pas un succès pour l'Europe. Ces longues négociations avaiant montré la faiblesse du prêtem du concert européen, fait d'intérets contradictoires où l'inaction seule pouvait maintenir l'accord.

Au contraire au cours de cette prise les Albannaie avaient pris conscience de leur unité et de leur solidarité, en face du péril exterieur. Ba ligue qu'ils avaient forméeétait vraiment nationale et les tribus y entraient sans distinction de religions.

Depuis l'époque de Scanderberg, grand chef lui aussi d'une ligue albannaise, parcil évenement ne s'était

produit.

L'Albannie venait de faire là un pas vers la liber té.

## CHAPITRE III.

La ligue dissoute, et son chef Ferin hey Frakeri exilé, il y eut un moment d'arrêt et d'hésitation chez les plus zélés apôtres du particularisme albannais, et dès lors, les autonomistes furent obligés de transporter leur quartier général à l'étranger.

Des proscrits, atdés par la Roumanie et aveuglés par leur haine du slavisme et de l'hellénisme, reformèrent à Bucharest la Drita de pacha.

Deux autres sociétés le Dchuria et la Chpresa fusionnèrent en 1907 avec le comité Bachkimi.

Des groupes du même genre se constituèrent dans le monde entier partout où il y avait une codonie d'émigrants, jusqu'aux Etats Unis et dans l'Argentine. C'est ainsi que paraissent des journ-aux comme l'Albannie à Bruxelles, l'Albannie à Belgrade le Pélasque au Caire. Tous des organes demandaient l'autonomie du pays natal et révaient de voir une principauté d'Albannie figurés sur la carte à coté des Etats Serbes, Bulgares, et Roumains.

produit.

L'Albannie venait de faire là un pas vers la liber

te.

## CHAPITRE III.

la ligue dissoute, et son chef Pereta hey Frakeri exilé, il y eut un moment d'arrêt et d'hésitation chez les plus zélés apôtres du particularisme albannais, et dès lors, les autonomistes furent obligés de transporter leur quartier général à l'étranger.

Des prosorite, atdés par la Roumanie et aveuglée par leur haine du slavieme et de l'hellenisme, reformerent à Eucharest la Drita de France.

Deum autres sociétés le Dohuria et la Chpresa fusionnèvent en 1907 avec le comité Bachkimi.

Des groupes du même genre se constituérent dans le monde entier parteut où il y avait une codonie d'émigrants jusqu'aux Etate Unis et dans l'Argentine. C'est ainsi que paraissent des journ-aux comme l'Albannie à Fruxelles. l'Albannie à Belgrade le Télasque au Caire. Tous des orgnnes demandaient l'autonomie du pays natal et révaient des voir une principauté d'Altannie figurét eur la carte à cote des Etate Serbes, Bulgares, et Roumains.

Se doutaient ils que la réalisation de leurs désirs étaient si proche? et que la volonté de l'Autriche devait en 1913 constitué en Europe un Etat Albannais?

Il est permis d'en douter car on ne peut pas dire que cet te propagande autonomiste ait en, jusqu'en Juillet 1908, une grande influence sur les Tribus.

Une première cause de difficulté, et elle l'est encore aujourd'hui, réside dans ce fait que la majorité des montagnards ne sait pas lire. Quand l'auraient-ils appris ? et pour quel alphabet, latin ou arabe se décider?

Enfin quels avantages auraient ils tetiré d'un changement ? "Libres dans leurs montagnes, gavés de faveus à Constantinople, exempts d'impôts et de service militaire ils étaient dans l'empire turc plus libres, que les Turcs eux mêmes" (1)

Or, au moment où une vive agitation régnait en Albannie, ou les prétendants au futur trône, multipliaient leurs intrigues, où la politique autrichienne se heurtait à la politique italienne, où la lutte entre le clergé catholique scutarin, et les clergés orthodoxes, grecs ou bul gares étaient plus vive que jamais, la révolution turque éclata.

<sup>(1) -</sup> Français Delaiji. Les aspirations autonomistes hors d'Europe page 125 et suivantes. voir aussi R. Heury

Se doutaient ils que la réalisation de leurs désire étaient si proche?et que la volonte de l'Autriche devait en 1913 constitué en Europe un Etat Albannais ?

Il est permie d'en douter car on ne peut pas dire que cet te propagande autonomiste ait en jusqu'en Juillet 1968, une grande influence sur les "privus.

Une première cause de difficultés, et elle l'est encore aujourd'hui, réside dans ce fait que la majorité des montagnards ne sait pas lire. Quand l'auraient-ils appris ? et pour quel alphabet, latin ou arabe se décider?

Enfin quele avantages auraient les retiré d'un ama

entin quele avantages auraient ils retiré d'un aux changement ? "Libres dans leurs montagnes, gavés de faveur à Constantinople, exempts d'impôts et de service militaire ils étaient dans l'empire turc plus libres, que les Turcs eux mêmes" (1)

Or, au moment où une vive aritation régnait en Albannie, ou les prétendants au futur trône, multipliaient leure intrigues, où la politique autrichienne se heurtait à la politique italienne, où la lutte entre le clerge catholique scutarin, et les elergés orthodoxes, grace ou bul gares étaient plus vive que jamais, la révolution turque éclats.

<sup>(1)-</sup> Françaie Delaiji. Les aspirations autonomistes hors d'Europe page 125 et suivantes, voir aussi H. Heury

Il n'est pas de notre domaine d'entrer dans des détails sur cet important épisode de l'histoire de la Turquie, et sur les conséquences qui devaient en découler. Survenant d'une façon inattendue et étonnant le monde par la rapidité avec laquelle elle substitué un nouveau régime libéral au despotisme hamidien, la révolution de 1908, oeu vre du Comité Union et progrès, devait amener de profonds changements dans le monde musulmans d'Europe. La facilité avec laquelle Méhémet V devait remplacer l'homme rouge provenait de ce fait essentiel, c'est que la complicité de l'immense majorité des habitants de l'empire depuis les fonctionnaires les plus élevés, jusqu'aux plus humbles habitants, lui avait donné une âme et l'avait rendue irré sistible.

L'Europe accueillitavec faveur la France particulièrement cette révolution car ce qu'elle attendait
c'était une issue honorable et pacifique à une situation
politique embrouillée, et enfin d'une anarchie dont elle
se sentait pour sa part responsable. Mais quand on en vint
aux faits il fallut déchanter et voir combien entre la théo:
rie et la pratique l'abîme est profond.

S'inspirant des doctrines du véritable propagateur des réformes en Turquie, Midhat Pacha, dont le labeur incessant avait toujours eu pour but le bonheur de ses sujets

Il n'est pas de notre domaine d'entrer dans des détails rur cet important épisode de l'histoire de la Turquié, et sur les conséquences qui devaient en découler. Survenant d'une façon inattendue et étonnant le monde par la rapidité avec laquelle elle substituá un nouveau régime libéral au despotiame hamidien, la révolution de 1808, oeu vre du Comité Union et progrès, devait mener de profonde dannéements dans le monde musulmans d'Europe. La facilité avec laquelle Méhémet V devait remplacer l'homme rouge provenait de ce fait essentiel, c'est que la complicité de l'immense majorité des habitants de l'empire depuis les à fonctionnaires les plus élevés, jusqu'aux plus humbles nationetients, lui avait donné une âme et l'avait rendue irré eistible.

L'Europe acqueillitavec fav ur la France particulièrement cette révolution car ce qu'elle attend it
c'était une issue honorable et pacifique à une situation
politique embrouillée, et mufin d'une anarchie dont elle
se sentait pour sa part responsable. Mais quand on en vint
aux faitsil fallut déchanter et veir combien entre la théorie et la pratique l'abîme est profond.

. S'inspirant des doctrines du véritable propagateur des réformes en Turquie, Midhat Pacha, dont le labeur inscessant avait toujours eu pour but le bonheur de ses sujete

et dont les efforts ne devaient point être récompensés, bien au contraire, les jeunes turcs se mirent a l'ouvrage.

Dès le début ils éprouvèrent des difficultés dans toutes les parties de l'Empire, et l'Albanie, une des premières devait leur susciter des complications qui ne tardérent pas à être insurmontables.

Le Régime constitutionnel fut accepté d'abord sans difficultés par les Albanais, malgré dès le dèbut certaines inquiétudes au sujet de leurs privilèges.

En août 1908 les chefs de tribus tinrent un grand meeting. On y jura fidélité à la constitution et aux libertés albanaises, et à cette occasion omprononça solennel lement une less, c'est-à-dire une amnistie générale de toutes les vendettas.

Mais cette entente avec Constantinople et Salonique ne pouvait durer. Les jeunes Turcs qui avaient vu en une génération, tant de leurs sujets s'affranchir, tant de nouveaux peuples se former au milèeu de l'ancien empire ottoman, craignaient avec raison, quelque nouveau morcellement de leur patrie, et pour empécher cette dislocation, ils entendaient faire de touted les nationnalités épuisées dans l'empire un bloc compact et homogène. Plus de religions dif férentes, plus de sujets grecs, bulgares ou serbes, mais

et dont les efforts ne devalent point être récompensée, bien au contraire, les jeunes turcs se mirent a l'ouvrage.

Dès le début ils éprouvèrent des difficultés dans toutes les parties de l'Empire, et l'Albanie, une des pre-mières devait leur susciter des complications qui ne tardérent pas à être insurmontables.

Le Régime constitutionnel fut accepté d'abord sans difficultés par les Albanais, malgré dès le debut certaines inquiétudes au sujet de leurs privilèges.

En août 1908 les chefs de tribus tinrent un grand meeting. On y jura fidélité à la constitution et aux libertés albanaises, et à cette occasion omprononça solennel lement ... et c'est-à-dire une amnistie générale de toutes les vendettes.

hais cette entente avec Constantinople et Salonique ne pouvait durer. Les jeunes Turcs qui avaient vu en une génération, tant de leure sujets s'affranchir, tant de nouvéaux peuples se former au miléeu de l'ancien empire ottoman, craignaient avec raison, quelque nouveau morcellement de leur patrie, et pour empécher cette dislocation, ils entendaient faire de toutes les nationnalités épuisées dans l'empire un bloc compact et homogène. Plus de religions différentes, plus de sujets grecs, bulgares ou serbes, mais

rien que des citoyens ottomans, payant les mêmes impots; parlant la même, langue officielle.

Beau programme certes, mais impossible à concilier avec l'ombrageuse indépendance des montagnards albanais et leurs privilèges séculaires. Sa brouille était inévitable.

Elle prit tout d'abord une forme parlementaire: s'opposant aux tendances unificatrices du Comité Union et Progrès, un député albanais, Ésmaîl Kemal hey, fonda un parti nouveau, l'Union libérale; pour opposer la décentralisation et la liberté à la flusion des races et a l'oppression idées du parti Jeune Turz.

A Scutari pendant ce temps Princk pacha, prince des Mirditas, et disons le en passant esprit ouvert et généreux, autant que francopile, était acclamé par les populations et faisait accepter de se sujets la nouvelle constitution, dans la forme tout au moins.

Mais la popularité du prince ne devait pas tarder à le rendre suspect au Comité, à tort du reste car au moment de la contre révolution de 1909, Princk pacha resta fidèle à la Constitution, offrit de marcher avec ses mirdites sur Constantinople et fit savoir aux beys réactionnaires de Scutari que s'ils bougeaient ille les jetterait dans le lac comme des gremouilles."

Les Albanais ne devaient pas tarder a se révolter ouvertement contre les jeunes turcs, quand le nouveau vali

rien que des citoyens ottomans, payant les mêmes impots; parlant la même, langue officielle.

Beau programme certes, mais impossible à concilier avec l'ombrageuse indépendance des montagnards albanais et leurs privilèges séculaires. Ca brouille était inévitable.

Elle prit tout d'abord une forme parlementaire: s'opposant aux tendances unificatrices du Comité Union et Progrès, un député albanais, Ismaîl Kemal hey, donda un parti nouveau, l'Union libérale; pour opposer la décentralisation et la liberté à la fusion des races et a l'opposes in dées du parti Jeune Turc.

A Scutari pendant de temps Princk pacha, prince des Mirditas, et disons le en passant esprit ouvert et cénnéreux, autant que francopile, était acclané par les populations et faisait accepter de se sujets la nouvelle constitution, dans la forme tout au moins.

Mais la popularité du prince ne devait pas tarder à la rendre suspect au Comité, à tort du reste car au moment de la contre révolution de 1909, Princk pacha resta fidèle à la Constitution, offrit de marcher avec ses mirdites sur Constantinople et fit savoir aux beys réaction aires de Scutari que s'ils bougesient ilc les jetterait dans le lac comme des grenouilles."

Les Albanais ne devaient pas tarder a se révolter ouvertement contre les jeunes tures, quand le nouveau vous

de Scutari voulut procéder au recensement pour pouvoit lever les impôts et les recruss. Les musulmans
ne moulaient pas être dépouillés de leurs privilèges et à
les catholiques demandaient a être traités sur un pied d'
égalité avec les autres habitants du pays. Les troubles
qui se produisirent allèrent en augmentant.

Pendant ce temps du fond de son palais d'Ildix

Kiosk, Abdul Hamud suivait les événements et préparaient
sa revanche. Il nouait des intrigues avec tous les mécontents, excitait les hodjas, et le jour même ou Ismaîl

Kemal protestait contre l'assassinat d'un des ses collaborateurs, le Sultan lançait la geande albanaise contre le
parlement.

En une matinée les jeunes turcs furent balayés et l'ancien régime établi (13 avril 1909).

Le Comité Union et Progrès ne devait pas tarder à prendre sa revanche. En quelques jours, Chef-Ket pacha amena 30.000hommes de Salonique à Constantinople; déposa le Sultan licencia le grafide Albanaise dispersa les députés albanais et cita Usmaïl Kemal en fuite, devant la cour martiale.

banie et la jeune Turquie.

En Epire les grecs étaient toujours en lutte avec

de Seutari voulut procéder au receneement pour pouvoit lever les impôte et les recruss. Les musulmans
ne monisient pas être dépouillés de leurs privilèges et d
les catholiques demandaient a être traités sur un pied d'
égalité avec les autres habitants du pays. Les troubles qui se produisirent allèrent en augmentant.

Pendant ce temps du fond de son palite d'Ildix Kiosk, Abdul Hamad suivait les événements et préparaient sa revanche. Il nouait des intrigues avec tous les mécontents, excitait les hodjas, et le jour même ou Ismaïl Kemal protestait contre l'assassinat d'un des ses collaborateurs, le Sultan lançait la grande albanaise contre le parlement.

En une matinée les jeunes turce furent balayén et l'ancien régime établi (13 avril 1909).

Le Comité Union et Progrès ne devait pas tarder à prendre sa revanche. En quelques jours, Chef-Ket pacha amena 30.000 nommes de Salonique a Constantinople; déposa le Sultanilitéeneta le rachde Albanaise dispersa les députés albanais et cita Ismaïl Kemal en fuite, devant la cour martiale.

Carupture était désormais définitive entre l'Alla banie et la jeune Turquie.

En Epire les grece étaient toujours en lutte avec

musulmans encouragés d'ailleurs par Ismaïl Kemal; dans le vilayet de Monastir la propogande albanaise, opérant un papprochement entre les éléments bulgares, albanais et valaques pour s'opposer a l'héllénisme, devenait de plus en plus active.

Mais c'est dans la haute Albanie, dans les régions de Mitrovitra, de Prizendet d'Ipeck que les évènements pri rent une tournuar grave. Les albanais musulmans qui réclamaient leurs anciennes libertés prirent les armes.

Les jeunes turcs alors dans la montagne Djavid pacha, qui sous couleur de poursuivre un bey rebelle, s'attaqua à la féodalité albanaise et aux malinores. Le 17 août 3.000 Albanais réunis a Férizovich pour protester contre de nouveaux impôts furent disperséé a coups de canon; mais devant la résistance des montagnards en armes, Djavid pacha rebrousa chemèn.

Cette campagne n'eut d'autre résultat que d'exciter les clans et d'aviver leurs sentiments particularistes.

En juillet 1909 Ghèques du Nord, Tosques, du Sud, députés albanais à Constantinople, groupes d'émigrés en Roumanie se réunirent à Driba et rédigèrent en commun le programme des revendications nationales; ils réclamaient la langue albanaise officielle, le maintien des impôts traditionnels

musdimans encouragés d'ailleurs par Ismaïl Kemal; dans le vilayet de Monastir la propogande albanaise, opérant un rapprochement entre les éléments bulgares, albanais et valaques pour s'opposer a l'héllénisme, devenait de plus en plus active.

hais c'est dans la haute Albanie, dans les régions de Mitrovitra, de Prizendet d'Ipeck que les évènements pré rent une tournuer grave. Les albanais musulmans qui reclamaient leurs anciennes libertés prirent les armeq.

Les jeunes tures alors dans la montagne Djavid pacha, qui sous couleur de poursuivre un bey rebelle, s'attaque à la féedalité albanaise et aux malinores. Le 17 août 3.000 Albanais réunis a Férizovich pour protester contre de nouveaux impôts furent dispersés a coups de canon; mais devant la résistance des montagnards en armes, Djavid pacha rebrousa chemèn.

Cette campagne n'eut d'autre résultat que d'excite les clans et d'aviver leurs sentiments particularistes. En juillet 1909 Chéques du Nord, Tosques, du Sud, démutée albanais a Constantinople, groupes d'émigrés en Roumanie se réunirent a Driba et rédigèrent en commun le programme des revendications nationales; ils réclamaient la langue albanaise officielle, le maintien des impôts traditionnels

avec abandon des arrièrés et une amnistie générale.

Le Gouvernement de Constantinople répondit en envoyant a Uskub le Général Chef-Ket pacha avec IO.000 hommes, de l'artillerie, et l'ultimatum suivant:

Etat de siège - Recrutement de la population, lévée des impots réguliers, destruction de tous les donjons.

Ainsi scopposaient nettement et brutalement, la centralisation jeune turque et le particularisme albanais.

On comprit très vite à Constantinople qu'aucune réforme ne serait possible tant que chaque montagnard gar derait son fusil à tir rapide. Aussi en avril 1910, tous les régiments turcs, scutariens se répandirent dans les vil lages et commencèrent à confisquer toutes les armes.

Cette mesure, sensée en elle-même, devait déchainener une guerre terrible; dans une contrée ou il n'y a ni police ni tribunaux; où chacun doit se faire justice soiméme; où la sécurité du foyer et l'honnaur des fémmes, n'a d'autre sauvegarde que le fusil du chef de famille et de ses fils, désarmer des habitants, c'est compromettre leurs biens et leur famille, c'est jeter toute une population dans une insécurité intolérable.

L'opération du désarmement fut effectuée avec une brutalité comparable a celle dont avaient fait preuve les jeunes turcs lors des affaires de Macédoine. avec abandon des arrièrés et une amnistie générale.

Le Gouvernement de Constantinople répondit en envoyant a Uskub le Général Chef-Ket pacha avec 10.000 hommes, de l'artillerie, et l'ultimatum suivant:

Etat de siège - Recrutement de la population, lévée des impots réguliers, destruction de tous les donjons.

Ainsi s'opposnient nettement et brutalement, la centralisation jeune turque et le particularisme albanais.

On comprit très vite a Constantinople qu'aucune réforme ne serait possible tant que chaque montagnard gar derait son fusil à tir rapide. Aussi en avril 1910, tous les régiments turcs, scutariens se répandirent dans les villages et commencèrent a confisquer toutes les armes.

Cette mesure, sensée en elle-même, devait déchaim ner une guerre terrible; dans une contrée ou il n'y a ni police ni tribunaux; où chacun doit se faire justice soimême; où la sécurité du foyer et l'honnaur des fémmes, n'a d'autre sauvegarde que le fusil du chef de famille et derses fils, désarmer des habitants, c'est compromettre leurs biens et leur famille, c'est jeter toute une population dons une insécurité intolérable.

L'opération du désarmement fut effectuée avec une brutalité comparable a celle dont avaient fait preuve les jeunes turcs lors des affaires de Macédoine.

Les Montagnards traqués comme des bêtes, s'enfuir rent pour beaucoup au Monténégro. Un bataillon formé spécialement par le vali de Scutari passa la frontière avec armes et bagages.

Quand la campagne reprit en mars 1911 l'insurrect tion s'était généralisée. Les Malissores étaient en armes et une partie des Mirdites se joignirent a eux ; malgrè q que leur chef fut resté fidèle au nouveau régime.

Le Gouvernement fit un effort énorme, faisant venir d'Asiz jusqu'a 40.000 rédifs.

Chef Ket pacha incendia des villages entiers, semant partout et la ruine; ce fut une lutte féroce et qui a laissé dans les coeurs de cruels souvenirs.

D'ailleurs les résultats en furent à peu près nuls; devant les grosses pertes subies le peu d'enthousiasme des troupes, des difficultés insurmontables, Malhmoud Chef Ket pacha crut devoir intervenir.

L'Autriche de son côte, démandait à la Turquie une prompte cessa-tion des hostilités. Em mai 1910 on négocia à Prizend avec les chefs des clans; le principe de désarmement fut maintenu pour la forme.

En juin a l'occasion de son voyage en Macédoine le Sultan accordait une amnistie générale en même temps que connaissance était donnée aux chefs albanais des réformes Les Montagnards traqués comme des bêtes, s'enfuir rent pour beaucoup au Monténégré. Un bataillon formé spécialement par le vel de Scutari passa la frontière evec armes et bagages.

Quand la campagne reprit en mars 1811 l'insurrect tion s'était généralisée. Les Malissores étaient en armes et une partie des Mirdites se joignirent a eux ; malgrè q que leur chef fut resté fidèle au nouveau régime.

Le Gouvernement fit un effort énorme, faisant venir d'Asir jusqu'a 40.000 rédife.

Chef ket pacha incendia des villages entiers, semant partout et la ruine; ce fut une lutte féroce et qui a laissé dans les coeurs de cruels souvenirs.

D'ailleurs les résultats en furent a peu près nule devant les grosses pertes subies le peu d'enthousiasme des troupes, des difficultés insurmontables Malhmoud Chef Ket pacha crut devoir intervenir.

L'Autriche de son côte, démandait a la Turquie une prompte cessaition des hostilités. Em mai 1910 on négocia a Prizend avec les chefs des clans; de principe de déwarmement fut maintenu pour la forme.

En juin a l'occasion de son voyage en Macédoine le Sultan accordait une amnistie générale en même temps que connaissance était donnée aux chefs albanais des réformes accordées. La question semblait enfin résolue mais pratiquement les albanais restèrent sous les armes.

La bonne volonté des jeunes turcs plus feinte que réelle ne devait pas empècher les insurrections de recommencer dès 1911.

Le nouveau soulèvement des Malinores, les combats sanglants livrés par Donghout pacha dans la région de Scutari sont des évènements trop près de nous, pour, qu'il soit nécessaire de les rapereux.

la marche des évènements ne parzissaient pas favorables à une issue ou a une entente sinon définitive, du moins durable, quand les évènements de des derniers mois sont venus transformer la question albanaise et la faire appararâtre sous un jour tout nouveau.

Les Etats bulgares, Serbes, Monténégrins et Grecs liés par une alliance offensive autant que par leurs interets communs, ont pris les armes contre les turcs pour en enlever a ces derniers les dernières contrées ou le Chrétien gémit sous le joug otteman.

Dans cette croisade de la groix orthodoxe contre le croissant dans cette lutte entreprise pour délivrer des frères opprimés, les états balkaniques ont eu le desses sus. Etonnant le monde par la rapidité de leurs victoires

accordées. La question semblait enfin résolue mais pratiquement les albanais restèrent sous les armes.

La bonne volonté des jeunes tures flus feinte que réelle ne devait pas empecher les insurrections de recommencer dès 1911.

Le nouveau soulévement des Malinores, les combats sanglants livrés par Donghout pacha dans la région de Seutari sont des évènements trop près de nous , pour, qu'il soit nécessaire de les rater.

La situation semblait done rester inextricable et la marche des évènements ne parzissaient pas favorables à une issue ou a une entente sinon définitive du moins durable, quand les évènements de ces derniers mois sont venus transformer la question albanaise et la faire apparraître sous un jour tout nouveau.

Les Etats bulgares, Berbes, Monténégrins et Grece liés par une alliance offensive autant que par leurs interets communs, ont pris les armes contre les turcs pour au enlever a ces derniers les dernières contrées ou le Chrétien gémit sous le joug ottaman.

Dans cette croissade de la groix orthodoxe contre le croissant dans cette lutte entreprise pour délivrer des frères opprimés, les états balkaniques ont eu le dess sus. Etonnant le monde par la rapidité de leurs victoires par le courage de leurs troupes par leur longue préparation minutieuse que l'on était loin de soupçonner, ces peuples slaves ont donné a l'Europe une leçon d'energie et de vaillance.

La défaite a fait au contraire ressortir tout le mal et le danger pour un pays livré aux dissentions intèrieures, à l'anarchie des partis, à l'insouciansce du lendemain, de s'obstiner dans une politique surannée, de mépriser les avertissements du passé, d'être confiant dans la supériorité numérique de ces troupes.

Après Lüle Bourgas et Kirk Kilisse, les forterpes ses sont tombées une à une; après Salonique, après Jemina, And Rinople a du capituler. Il ne reste plus au Turcs comme territoire européen qu'un coin de la presqu'île ede Tchatrodja, et de Constantinople même l'on entend dans le lointain les sourds échos de la campade bulgare.

Que la volonté d'Allah soit faite: dit le paysan turc qui s'achemine péniblement vers l'exil, vers l'Asie;- La Turquie d'Europe est à l'agonie- le moment a sonné d'en dépecer les restes.

Et c'est ici que la question albanaise réaparaît; elle occupe même le premier rang dans la politique actuelle, faisant converger les regards de tous les diplomates vers les vallées du Drin et de l'Arta. par le courage de leurs troupes par leur longue préparation minutieuse que l'on était loin de soupgonner ces peuples slaves ont donné a l'Europe une leçon d'energie et de vaillance.

La défaite a fait au contraire ressortir tout
le mal et le danger pour un pays livré aux dissentions intèrieures à l'anarchie des partis a l'insouciansce du
lendemain, de s'obstiner dans une politique surannée
de mépriser les avertissements du passé, d'être confiant
dans la supériorité numérique de ces troupes.

Après Lüle Bourgas et Kirk Kilisse, les fortermes ses sont tembées une à une; après Salonique, après Jemina Andirnople a du capituler. Il ne reste plus au Turos comme territoire européen qu'un coin de la presqu'île de Tchatredja, et de Constantinople même l'on entend dans le lointain les sourds échos de la caurre bulgare.

Que la volonté d'Allah soit faite! dit le paysan turc qui s'achemine pémiblement vers l'exil, vers l'Asie; - La Turquie d'Europe est à l'agonie- le moment a sonné d'en dépecer les restes.

Et c'est ici que la question albanaise résparaît; elle occupe même le premier rang dans la politique actuelle, faisant converger les regards de tous les diplomates vers les vallées du Drin et de l'Arta.

Lorsqu'il fût certain aux yeux de tous que les victoires des alliés étaient décisives et que la Turquie ne pouvait plus se relever de ce désastre, ou songer à délimiter la part de chacun. Certains disent que l'attribution du pays conquis aurait été une question résolue avant la guerre par les alliés entre eux.

D'après certaines opinions autorisées et en se basant sur les faits actuels, ils serait plus probable que seules des zônes d'influence auraient été fixées par un accord préalable.

Quoiqu'il en soit d'ailleurs comme ces hypothèses sont loin d'avoir reçu confirmation on ne peut trop s'aven turer. La question albanaise au contraire devait évoluer plus rapidement.

On sait qu'après de faciles victoires, les Monténé grins mirent le siège devant Scutari. Ils rencontrèrent là une résistance qu'ils ne soupçonnaient pas, et malgré la cannanade et les assauts ils n'ont pu, a l'heure qu'il est s'emparer de la ville.

Pendant ce temps là les Serbes au Nord occupaient Uskub et Prizend, tandis que h'armée grecque s'approchait de Jamina. L'Europe qui n'avait pas prèvu de progès aussi rapides ne sut que dire quand il fiut question entre les a alliés de se partager l'Albanie, comme ils voulaient le

Lorsqu'il fût certain aux yeux de tous que les victoires des alliés étaient décisives et que la Turquie ne pouvait plus se relever de ce désastre, ou songez à délimiter la part de chacun. Certains disent que l'attribution du pays co quis aurait été une question résolue avant la guerre par les alliés entre eux.

D'après certaines opinions autorisées et en se basant sur les faits actuels, ils serait plus probable que seules des zones d'influence auraient été fixées par un accord préslable.

Quoiqu'il en seit d'ailleurs comme cer hypothèses sont loin d'avoir reçu confirmation on ne peut trop e'aven turer. La question albanaise au contraire devait évoluer plus rapidement.

on sait qu'après de faciles victoires, les montérs grins mirent le siège devant Scutari. Ils rencontrèrent là une résistance qu'ils ne soupçonnaient pas, et malgré la cannanade et les assauts ils n'ont pu, a l'heure qu'il est s'emparer de la ville.

Pendant ce temps là les Serbes au Nord occupaient Uskub et Frizend, tandis que d'armée grecque s'approchait de Jamina. L'Europe qui n'avait pas prèvu de progès aussi rapides ne sut que dire quand il fut question entre les a alliés de se partager l'Albanie, comme ils voulaient le

faire pour la Mécédoine; elle aurait pent-être consenti à ce morcellement de l'Albanie, si l'Autriche n'avait opposé un veto formel aux prétentions serbo-monténégrines

Après s'êpre vu couper la route de Salonique en la laissant les Serbes occuper le Sandjuck de Novi Basar, elle ne voulait tolérer la formation d'une grande Serbie, all lant jusqu'a la mer, et s'émancipant ainsi de sa tutelle économique.

Elle mit alors en demeure la Serbie de renoncer à ce rêve, et proposer en même temps la création d'une princi pauté albanaise, état tampon parmi tous ses autres petits états, sur la quelles elle autait pu avoir une influence plus ou moins directe.

On vit alors, antithèse historique d'une saveur particulière; l'Autriche défendre les droits, et les aspirations du peuple albanais et l'aider à conquérir sa liberté.

Mais nous atteignons ainsi l'histoire de ces derniers mois. Arretons donc éci le bref et insipide résume d'histoire contemporaine qui n'avait pour but que de nous amener à traiter de la question des frontières albanaises;

L'Ancienneelllyrie, libérée définitivement du joug turc, approche du moment où elle va recevoir la consècration définitive de son autonomie; nouveau royaume sur

faire pour la Mécedeine; elle aurait peut-être consenti à ce morcellement de l'Albanie, si léautriche n'avait opposé un veto formel aux prétentions serbo-monténégrines

Après s'êpre vu couper la route de Salonique en la laissant les Serbes occuper le Sandjuck de Novi Baser, elle ne voulait tolérer la formation d'une grande Serbie, alz lant gusqu'a la mer, et s'émancipant ainsi de sa tutelle économique.

Elle mit alors en demeure la Serbie de renonder à ce rêve, et proposer en même temps la création d'une princi pauté albanaise, état tampon parmi tous ses autres petits états, sur la quelles elle autait pu avoir une influence plus ou moins directe.

Cn vit alors, antithèse historique d'une saveur particulière; l'Autriche défendre les droits, et les aspirations di peuple albanais et l'aider a conquérir sa liberté.

Mais nous atteignens ainsi l'histoire de ces derniers mois. Arrètons donc éci le bref et insipide résume d'histoire contemporaine qui n'avait pour but que de nous amener à traiter de la question des frontières albanaises;

L'Ancienne lllyrie, libérée définitivement du joug ture, approche du moment où elle va recevoir la consècration définitive de son autonomie; nouveau royaume sur

l'Adriatique, la Patrie des anciens Bélasges s'apprète à jouer un rôle dans la politique européenne, mais avant même d'être né la jeune état soulève de grosses difficultés dont une des plus délicates à résoudre et précisément celle de ses limites.

Qual territoire assignér à cet agglomératde tribus dont le contact permanent avec tous les peuples voisins, a altérém le type et modifiem la race ?

Su quelles bases les historiques et ethmographiques s'appuyer pour attribuer certaines régions à la principauté Albanaise, sans heurter les sentiments nationaux des autres peuples, sans empiéter sur leurs domaines ?

Ayant posé la question, essayons d'y répondre.

## CHAPITRE IV

Nous avons vu sous les romains, l'Illirie s'étendre jusqu'à la Serbie, et la Bosnie Herzégovine. Limites vagues
de peuples mal connu, on ne peut trop s'apesantir sur elles et
chercher là un précédent historique. On peut dire que, à l'épo
que du moyen âge, l'Albanie était très réduite. Selon certains
cimitée
savants elle semble avoir été illie au onzième siècle à la
région de Kroja. En 1250 nous savons par une lettre d'Innocent
IV qu'elle était alors tenue comme équivalent sensiblement au

l'Adriatique, la Patrie des anciens Pélasges s'apprète à jouer un rêle dans la politique européenne, mais avant même d'être né la jeune état soulève de prosses difficultée dont une des plus délicates à résoudre et précisement celle de ses limites.

Quel territoire assignér à cet agglomérate tribus dont le contact permanent avec tous les peuples voisins, a eltérer le type et modifier la race?

Su quelles bases les historiques et ethmographiques e'appuyer pour attribuer certaines régions à la principauté Albanaise, sans heurter les sentiments nationaux des autres peuples, sans empiéter sur leurs domaines ?

Ayant posé la question, essayons d'y répondre.

## CHAPITER IV

Nous avons vu sous les romains, l'Illirio s'étendre jusqu'à la Serbie, et la Bosnie Herzégovine. Limites varues de peuples mal connu5 on ne peut trop s'apesantir sur elleset chercher là un précédent historique. On peut dire que, à l'épo que du moyen âge, l'Albanie était très réduite. Selon certains savants elle semble avoir été militée au onziene siècle à la région de Kroja. En 1250 nous savons par une lettre d'Innocent IV qu'elle était alors tenue comme équivalent sensiblement au paysudes Pulati, simple tribu du Nord. Avec les Vénitiens, l'Albanie reçoit une telle extension qu'au nord elle remonte jusqu'aux bouches de Cataro.

L'Albanie définitivement incorporée à l'empire
Turc, ne devait plus, par la suite avoir des limites précises
sauf sur les points où elle se trouvait en contact avec des
pays chrétien S. Nous avons vu précédemment les difficultés
qui naquirent à l'occasion des nouvelles frontières alnbano monténégrines chées par le traité de Berlin, et comment le
petit état Monténégrin s'était accru des territoires albanais
de Dulsigno et Pod goritza.

L'aspect nouveau de la question d'Orient et les évènements que l'on sait ont amené l'Europe à chercher à déterminer les limites complètes et précises du nouvel état.

Devant les désirs, légitimes sertes, des Monténéggrins, des serbes et des grecs, la tâche devient malaisée. Nous
allons tenter d'examiner les grandes faces du problème avec
impartialité, c'est à dire en faisant abstraction des questions
politiques, bien que malheureusement le rôle de ces dernières
soit prépondérant à l'heure actuelle.

La diplomatie découpe les états avec trop de facilité pour pouvoir tenter de prédire; restons sur le terrain des faits.\_ paysudesPulati, simple tribu du Nord. Avec les Vénitiens, l'Albanie reçoit une telle extension qu'au nord elle remonte jusqu'aux bouches de Cataro.

L'Albanie définitivement incorporée à l'empire Ture, ne devait plus, par la suite avoir des limites précises sauf sur les points où elle se trouvait en contact avec des pays chrétiens. Nous avons vu précedemment les difficultés qui naquirent à l'occasion des nouvelles frontières alabanomonténégrines chées par le traité de Perlin, et comment le petit état Monténégrin s'était aceru des territoires allanais de Dulsigno et Pod goritza.

L'aspedt nouveau de la question d'Orient et les évènements que l'on sait ont amené l'Europe à chercher à déterminer les limites complètes et précises du nouvel état.

Devant les désirs, légitimes certes, des Lonténées grins, des serbes et des grecs, la tâche devient malaisée. Nous allons tenter d'examiner les grandes fuces du problème avec impartialité, c'est à dire en faisant abstraction des questions politiques, bien que malheureusement le rôle de ces dernières soit prépondérant à l'heure actuelle.

La diplomatie découpe les états avec trop de facilité pour pouvoir tenter de prédire; restons sur le terrain des faits.\_\_ A L'Ouest d'une ligne méridionale empruntant la vallée du Drin noir, s'allonge une s-érie de chaînes parallèles, dirigées sensiblement du Nord au Sud, et qui vont en s'abaissant à mesure que l'on se rapproche de la côte. Très abruptes, n'offrant aucunes ressources, elles sont difficiles à franchir : deux cours d'eau remontent dependant assez loin vers l'Est et permettent à l'homme de communiquer avec les pays de l'intérieur:

Au nord le Drin avec le chemin de Scutari, a à Prizzen et de Kossovo, au sud la vallée du Skumbi, moins étroi= te que l'autre, con-duisant à Monastir par Ochrida.

Cette Álbanie des géographes offre ainsi des aspects très divers: au nord c'est Scutari avec son lac et sa plaine; à l'Est c'est une série de hautes montagnes entourant des cuvettes où se trouvent de nombreux lacs. Ces bassins, dont les plus vastes ont jusqu'à 1212 kilomètres carrés, communiquent entre eux par une série de seuils; et tous regardent vers la vallée du Vardar et Salonique.

Enfin un fait domine tous les autres: c'est que dès que la montagne est quittée pour les pays bas, la pureté de la race s'altère. Le peuplement ne forme plus bloc.

L'Albanie est finie, la Macédoine commence.

Mais si géographiquement l'Albanie est assez bien délimitée dans son ensemble; il est plus difficile d'en précis

A L'Ouest d'une ligne méridionale empruntant la vallée du Drin noir, s'allonge une s-érie de chaînes parallèles, dirigéessensiblement du Nord au Sud, et qui vont en s'abaissant à mesure que l'on se rapproche de la côte. Très abruptes, n'offrant aucunes ressource; elles sont difficiles à franchir : deux cours d'eau remontent dependant assez loin vois l'Est et permettent à l'homme de communiquer avec les pays de l'intérieur:

Au nord le Drin avec le chemin de Scutari, de a Prizzen et de Kossovo, au sud la vallée du Skumbi, moins étrois te que l'autre con-duisant à Monastiry par Ochrida.

Cette Albanie des géographes offre ainsi des aspects très divers: au nord c'est Scutari avec son lac et sa plaine; à l'Est c'est une série de hautes montagnes entourant des cuvettes où se trouvent de nombreux lacs. Les bassins dont les plus vastes ont jusqu'à 1212 kilomètres carrés, communiquent entre eux par une série de semils; et tous regardent vers la vallée du Vardar et Balonique.

Enfin un fait domine tous les autres: c'est que des que la montagne est quittée pour les pays bas, la pureté de la race s'altere. Le peuplement ne forme plus bioc.

L'Albanie est finie, la Macédoine commence.

Mais si géographiquement l'Albanie est assez bien
délimitée dans son ensemble; il est plus difficile d'en précis

ser les frontières, quand on se place au point de vue ethnogra phique.

Il est prudent de se mettre en garde tout d'abord contre les exagérations ayant pour but de persuader à l'Europe qu'il existe une grande "Albanie" comprenant la moitié occidentale de ce qui était hier la Turquie d'Europe.

Ce sont là des bruits habilement lancés par l'Autriche ou par les futurs princes, candidats au trône du nouveau
royaume. Mais si la future Albanie, ne doit dans les mesures
du possible comptern ni grecs, ni slaves en revanche la: nouvelle grèce et la nouvelle Serbie recevront un grand nombre
d'Albanais.

Si l'ont prend en effet pour base de répartition la race proprement dite ainsi que la religion, on se rendra compte rapidement que le type albanais ne se rencontre pur qu'en certains endroits.

Sur tous les points de contact avec les pays avoisi nant, l'Albanais s'est rapidement laissé assimilé, et il est peu probable que l'inédentisme albanais ne soit autre chose d'ici longtemps qu'une pure chimère.

Si l'on s' inspire donc de ces considérations historiques, géographiques, et ethnographiques, on peut arriver à tracer approximativement les frontières du futur état.

Au Sud la limite entre l'Albanie et la Grèce est

ser les frontières, quand on se place au point de vue ethnographique.

Il est prudent de se mettre en garde tout d'abord contre les exagerations ayant pour but de persuader à l'Europe qu'il existe une grande" Albanie" comprenant la moitié occidentale de ce qui était nier la Turquie d'Europe.

Ce sont là des bruits habilement lancés par l'Autriche ou par les luturs princes, candidats au trône du nouveau royaume. Mais si la future Albanie, ne doit dans les mesures du possible compter ni grecs, ni slaves en revanche la: nouvelle Grece et la nouvelle Serbie recgyront un grand nombre d'Albanais.

Si l'ont prend en effet pour base de répartition larace proprement dite ainsi que lareligion, on se rendra compte rapidement que le type albanais ne se rencontre pur qu'en certains endreits.

Sur tous les points de contact avec les pays svoisi nants, l'Albanais s'est rapidement laissé assimiléhet il cèt peu probable que l'inédentisme albanais ne soit outre close d'ici longtemps qu'une pure chimère.

Si l'onk s' inspire donc de ces considérations historiques, géographiques, et ethnographiques, on peut arriver à tracer approximativement les frontières du futur état.

Au Sud la limite entre l'Albanie et la Grèce est

très vague, le mélange des deux races faisant fusionner les deux pays.

Les Albanais du Sud orthodoxes ont leur clergé élevé en Grèce et ne possède guère que des écoles grecques.

A Canina en particulier ils semblent ne faire qu'un avec les Grecs.

lément chrétien prédomine d'une façon moins nette. Enfin le distric de Bérat on entre dans la véritable Albanie la minorité chrétienne se trouve formée surtout de Koutzo-Valaques

Cès Koutzo-Valaques ont d'ailleurs des tendances à vouloir se rapprocher de leurs frères : les Rémains de Macédoine. Ils sont dans le pas la partie commerçante et intellectuelle, mais cette idée de la formation d'un état albano-roune main encourégée par Ismaïl Kemal hey, semble ne pas devoir aboutir devant la tiédeur des sentiments roumains, qui réclament surtout pour les Koutzo-Valaques, des libertés publiques et religieuses.

On pourrait donc établir une ligne frontière ain=si; comprise: point de départ de la côte: golfe de Valona, chaî =
ne du Griva, mont Snolika, mont Evan et lac d'Ochrida.

C'est ainsi que la séparation entre Slaves et Tosques serait la mieux tranchée.

Au nord la nouvelle frontière pourrait coîncider

très vague, le mélange des deux races faisant fusionner les deux pays.

Les Albanais du Sui orthodoxes ont leur clergé élevé en Grèce et ne possède guère que des écoles grecques. A Canina en particulier ils semblent ne faire qu'un avec les Grecs.

Plue au Nord dans le district d'Argyrocaetro, l'élément chrétien prédomine d'une façon moins nette. Enfin sur le distric de Bérat on entre dans la véritable Albanie et la minorité chretienne se trouve formée surtout de Boutzo-Valaques

Cés Koutzo-Valaques ont d'ailleurs des tendances à vouloir se rapprocher de leurs frères : les Homains de Macédoine. Ils sont dans le pys la partie commerçante et intellectuelle, mais cette idée de la formation d'un état albaso-rous main encourégée par Ismaïl Kemal hey, semble ne pas devoir aboutir devant la tiédeur des sentiments roumains, qui réclament surtout pour les Koutzo-Valaques, des libertés publiques et religieuses.

On pourrait donc établir une ligne frontière ainest comprise: point de départ de la côte: golfe de Valona, chaî ne du Criva, mont Snolika, mont Evan et lac discorrida.

O'est ainsi que la séparation entre Slaves et Tosques serait la mieux tranchée.

Au nord la nouvelle frontière pourrait coIncider

pendant un certain temps avec les limites du Vilayet de Scuta ri, pour se diriger pour se diriger ensuite droit vers le Sud en suivant le rebord occidental de la vallée du Drin noir, jusqu'à la cuvette du lac de Orida. La droite du Drin, comprenant Briba, Struga, et d'autres gros villages ou l'élément serbe prédomine, serait laissée en dehors du nouvel état.

Mais c'est à l'extrème nord que la question se montre sous un jour particulièrement délicat. Jusqu'à la veille de la guerre, les albanais s'accordaient à comprendre dans l'Albanie du Nord, eutre le vilayet de Scutari, deux de Kossovo et d'Uskub, mais devant les victoires serbes ils ne tardèrent pa-s à en rabattre. Ils se résignèrent donc par la suite à ne réclamer que le bassin de Métohia, comprenant Ipeck, Djakovo et Prizzen, avec le Drin blanc comme ligne de frontière.

Ces prétentions exagérées, car ce sont là encore des pays où l'influence serbe est prépondérante, ont été sans lendemain et il est peu probable que jamais la principauté albanaise ne comprenne ces territoires. On ne peut en dire de même pour la région qui est au nord du lac de Scutari et pour la ville elle-même.

On sait tous les efforts faits par les Monténégrins pour s'emparer de la capitale de l'Albanie, cité florissante autant que point stratégique important. Posséder cette belle plaine aux moissons aux frais ombrages, où s'accumus let

pendant un certain temps avec les limites du Vilayet de Scuta ri, pour se diriger pour se diriger ensuite droit vers le Sud en suivant le rebord occidental de la vallée du hrin noir, jusqu'à la cuvette du lac de Orida. La droite du brin, comprenant Priva, Struga, et d'autres gros villages ou l'élément serbe prédomine, serait laissée en denors du nouvel etet.

Mais c'est à l'éstreme nord que la question se montre sous un jour particulièrement délicat. Jusqu'à la veille de la guerre, les albanais s'accordaient à comprendre dans
l'Albanie du Berd, outre le vilayet de Soutari, deux de Mossovo
et d'Uskub, mais devant les victoires serbes ils ne tardèrent
pa-s à en rabattre. Ils se resignèrent donc par la suite à ne
réclamer que le bassin de Métohia, comprenant lpeck, Djakovo
et Prizzen, avec le Drin blanc comme ligne de frontière.

Ges prétentions exagérées, enr ce sont là encoro des pays où l'influende serbe est prépondérante, ont été sans lendemain et il est peu probable que jamais la principauté albanaise ne comprenne ces territoires. On ne seut en dire de même pour la région qui est au nord du lac de Scutari et pour la ville elle-même.

On sait tous les efforts faits par les Monténégrins pour s'emparer de la capitale de l'Albanie, cité florissante autant que point stratégique important. Posséder cette belle plaine aux maissons aux frais ombrages, où s'accumus let

toutes les richesses de la Haute Albanie, a été pour le roi N Nicola et son, peuple, le point de mire de la campagne.

Hais la ville n'a pas encore capitulé (1) et d'un autre coté l'Autriche s'oppose à l'absorbation de Scutari par le Monténégro. Elle prétend que les albanais catholiques peuplant cette région ne sauraient être détracte de leurs congènères de même foi, habitant au delà du Drin, pour être unis a un état orthodoxe.

De fait Scutari et son arrière pays ne surrient évidemment qu'appartenir à un même état. En examinant la carte on est frappé immédiatement par la disposition des multiples vallées, qui viennent toutes converger vers le lac de Scutari. La ville comprenant 2/3 de musulmans contre 1/3 de catholiques n'a conservé d'ailleurs que de faibles traces de 1'emprise slave.

L'Albanais est parlé et compris de toute la population. Il serait assez logique de voir cette ville rester la capitale de la nouvelle Albanie. Mais aussi d'un autre coté, comment frustrer les Monténégrins de leurs efforts, si ceux-ci étaient couronnés de succès?

Fourquoi leur ôter une terre ainsi chèrement conqui = se et qui pour eux, offre une importance bien supèrieure à celle

<sup>(1)</sup> au moment ou les lignes sont écrites la place ne s'était pas encore rendue.

toutes les richesses de la Haute Albanie, a été pour le roi X Nicola et son peuple, le point de mire de la campagne.

Mais la ville n'a pas encore capitulé (1) et d'un autre coté l'Autriche s'oppose à l'absorbation de Scutari par le Monténégro. Elle prétend que les albanais catholiques peuplant cette région ne sauraient être détraces de leurs congènères de même foi, habitant au delà du Drin, pour être unis a un état orthodoxe.

De fait Scutari et aon arrière paye ne sauraient évidemment qu'appartenir à un même état. En examinant la carte on est frappé immédiatament par la disposition des multiples vallées, qui viennent toutes converger vers le lac de Soutari. La ville comprenant 2/3 de musulmans contre 1/3 de catholiques n'a conservé d'ailleurs que de faibles traces de l'emprise se slave.

L'Albanais est parlé et compris de toute la population. Il serait assez logique de voir cette ville rester la capitale de la nouvelle Albanie. Mais aussi d'un autre coté, comment frustrer les Monténégrins de leurs efforts, si ceux-ci étaient couronnée de succès?

Pourquoi leur ôter une terre aimei chèrement conquise et qui pour eux offre une importance bien supèrieure à cello

<sup>(1)</sup> au moment ou les lignés sont écrites la place ne s'était pas encore rendue.

d'Andrinople pour les Bulgares?

Les scrupules ethniques ne comptent guère pour l'Europe
quand besoin en est.

On west done in the

Si Scutari est reconnu aux Monténégrins, la boucle que décrit le Drin enserrera au Nord le nouvel état albanais. C'est là une ville limite historique d'abord, et qui à l'heure actuelle marque une séparation très nette entre Mali 53 mores et Mirditas.

Ces Malinores par beaucoup de points semblent avoir une origine serbo-albanaise, tels ceux des tribus de Hoti, Klimenti, etc..... Maintes fois ils prouvèrent leur sympathie pour le Monténégro.

La suite à la page suivante

d'Andrinople pour les Bulgares?

Les scrupules etinsiques ne comptent guère pour l'Europe quand besoin en est.

Si Scutari est reconnu aux Monténégrins, la boucle que décrit le Drin enserrera au Mord le nouvel átat albanais. C'est là une ville limite historique d'aberd, et qui
à l'heure actuelle marque une separation très nette entre hali
s porcs et Mirditas.

Ces Malinores par bequeoup de points semblent avoir une origine serbo-albanaise, tels ceux des tribus de Hoti, Klimenti, etc..... Maintes fois ils prouvèrent leur sympathic pour le Monténégro.

I wante to the gray and work

On voit donc qu'il n'existerait aucune objection sérieuse à un accroissement territorial du Monténégro, du côté de Scutari; Quelque soient d'ailleurs les limites du futua Etat, on peut être assuré que l'ermedes difficultés qu'il va créer à l'Europe est loin d'être close. Dernier venu dans la vieille Europe, la principauté albantaise aura à supporter de lourdes charges et à assumer de graves responsabilités.

Entourée de toutes parts par des voisins qui la convoitent nom et la réclament au mains des droits acquis, sous la tutelle indirecte, il est vrai, mais cependant coniens, de l'Autriche et de l'Italie qui de son côté essayent d'y d'y avoir une influence prépondérante, déchirée à l'intérieur par des guerres de cloches des vendettas séculaires , sans outillage économique et sens l'atude de la vie moderne, la nouvelle principauté devra pour vivre faire preuve de tenatité et de patience. Rien dans ce pays ne prète à une administration et à l'ordre. L'esprit des habitants est aussi fier et aussi arriéré qu'autrefois, et l'indépendance des montagnards semble de devoir mal se plier aux lois et aux nécessités de la vie civilisée. Peut-être qu'avec le venue des colons , avec le temps, les Olbanais se transformeront définitivement; ils for-, meront alors un nouvel état , d'origine étrange, enfoncé dans les slaves et les héllènes des Balkans, à

coin

On voit done qu'il n'existerait aveume objection sérieuse à un accreissement territorial du fonténégro, du côté
de Scutari; Quelque soient d'ailleurs les limites du futua Etat, on peut être assure que l'emades difficultés
qu'il va créer à l'Europe est loin d'être close. Dernier
venu dans la vieille Europe, la principauté allantaise
aura à supporter de lourdes charges et à assumer de graves
responsabilités.

et la réclament au moins des droits acquis, sous la tutelle indirecte, il est vrei, mais cependant commune. de l'Autriobe et de l'Italie qui crecent de son octe essayent d'y d'y avoir une influence prépondérante, déchiet sons l'internation de la vie moderne, la nouvelle . principante devra pour vivre faire preuve de teneville et tration et à l'ordre. L'esprit des helitants est eusai fier et aussi erriere qu'autrefois, et l'indépendence des montagnards semble des montagnards se plier m meront alors un nouvel étet , d'origine étrange, un meront

moins que, devant son impuissance à s'administrer, quelque grand pays mjour ne se l'approprie, sous couleur d'aide et de protection

A supposer même que ses futurs gouvernants, à force d'obtinad'obtinad'obtination et de souplesse, arrivent à surmonter les difficultés, le nouvel Etat Juspecte à ses voisins, convoité par ses conscion, restera pout l'Europe une cause de graves et longs soucis.

Paris le 28 avril 1913

Point + erte

act de protection

A supposer même que ses futurs gouvernants, à force to d'object antistion et de souplesse, arrivent à surmonter les difficultés, le nouvel Etat, uspecte à ses voisins, convoité nar ses socsessions, resters pout l'Europe une esuse de graves et longs soucis.

Come to 48 charce of

and the same

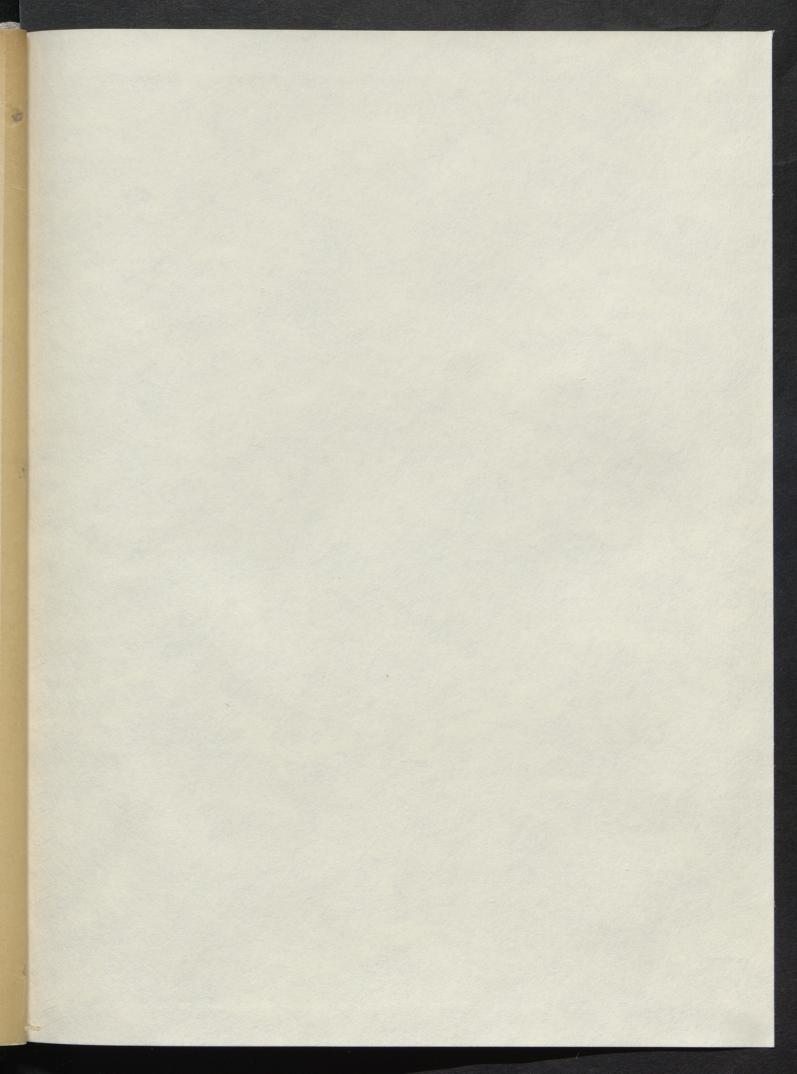



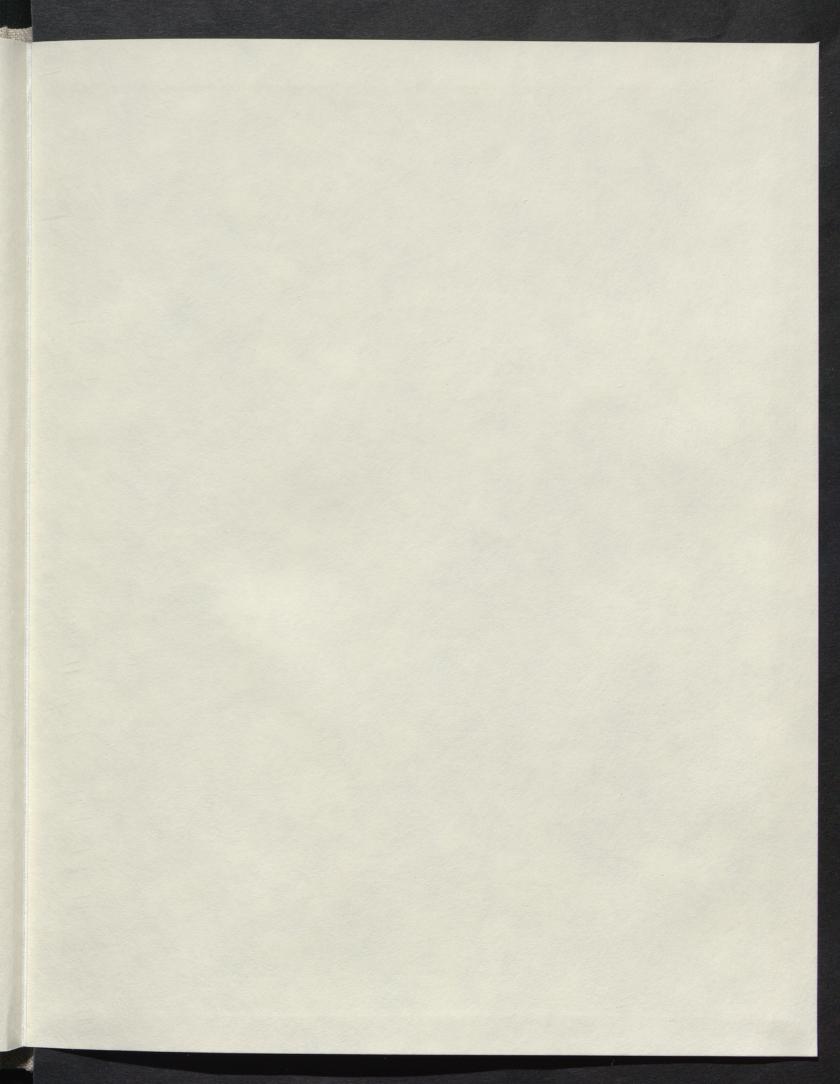



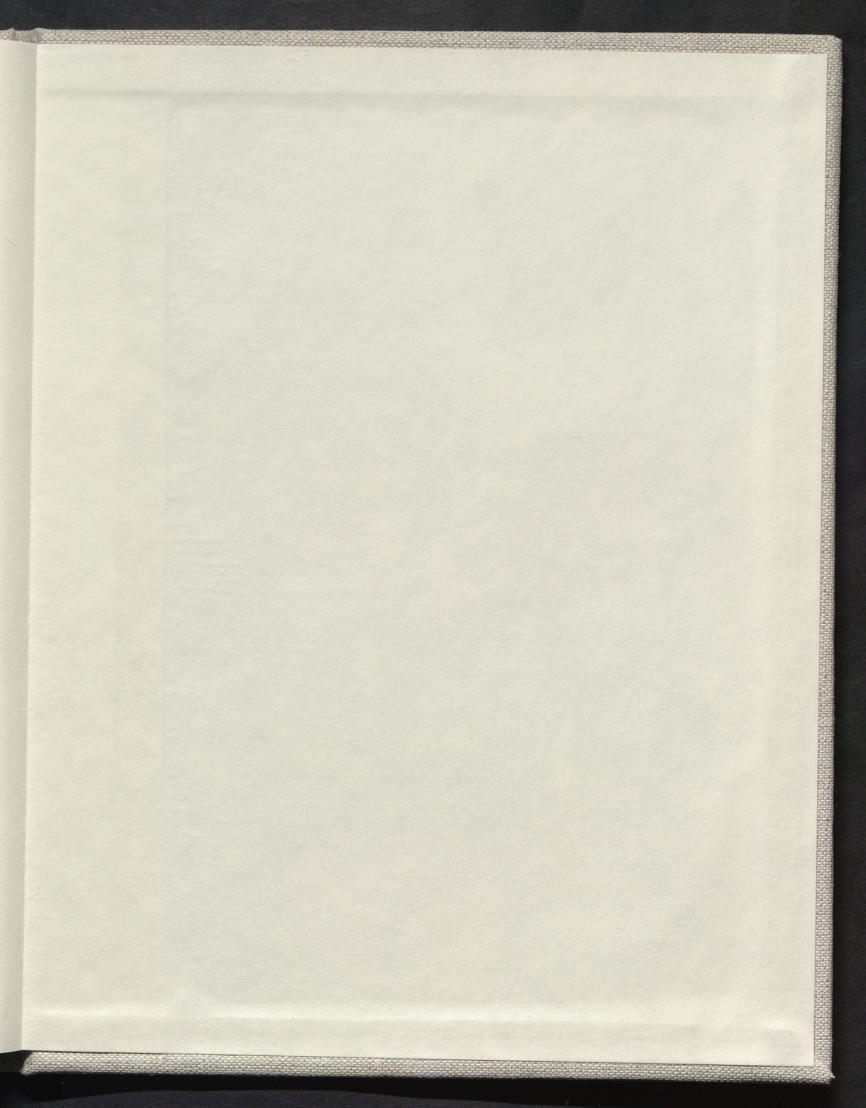



